

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

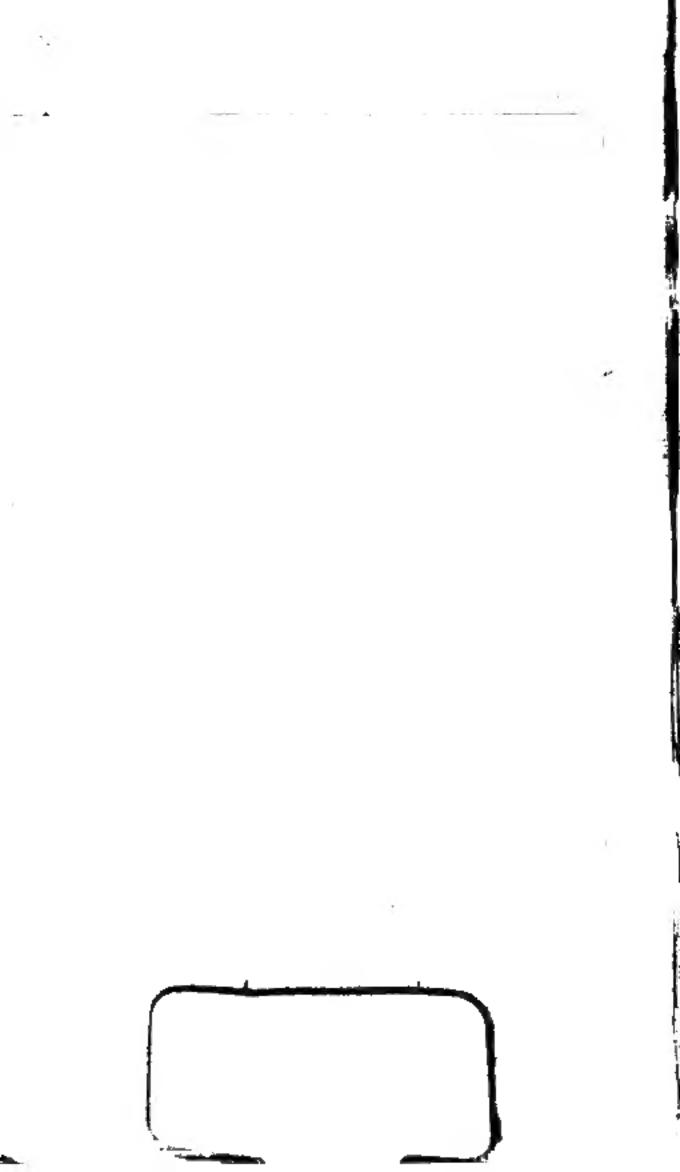

843 K743

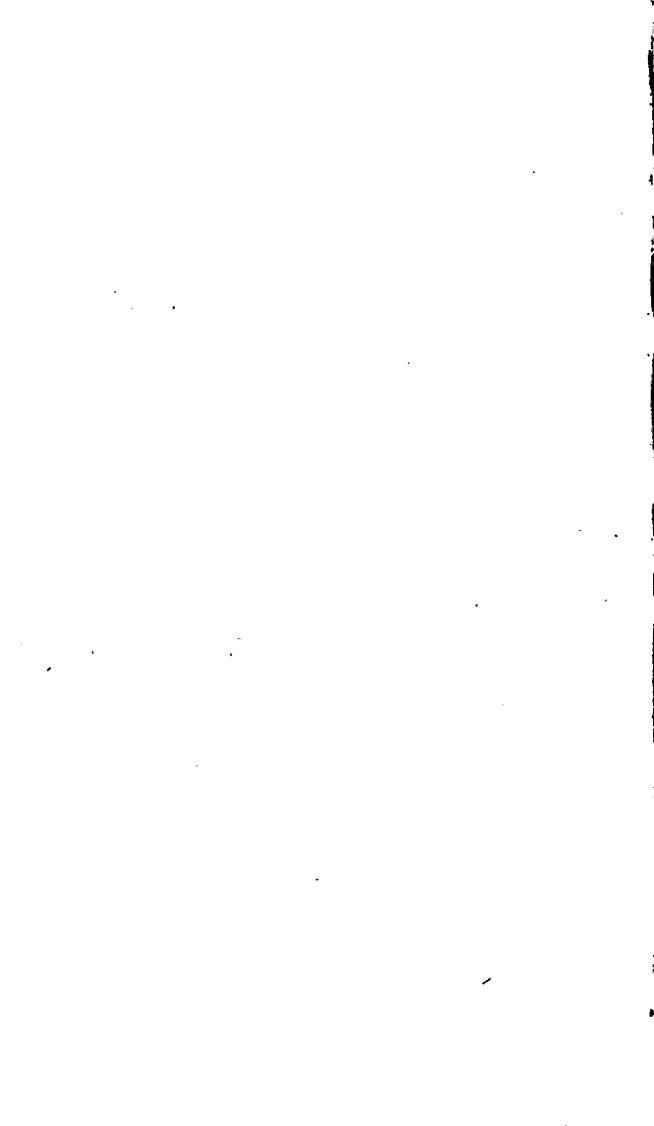

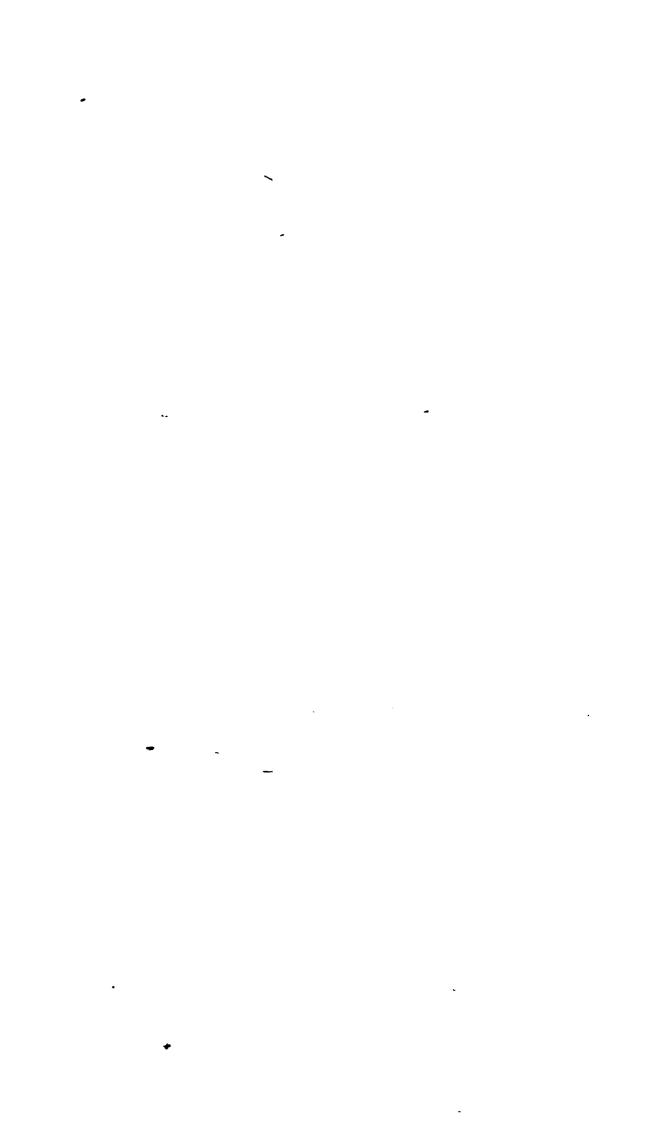

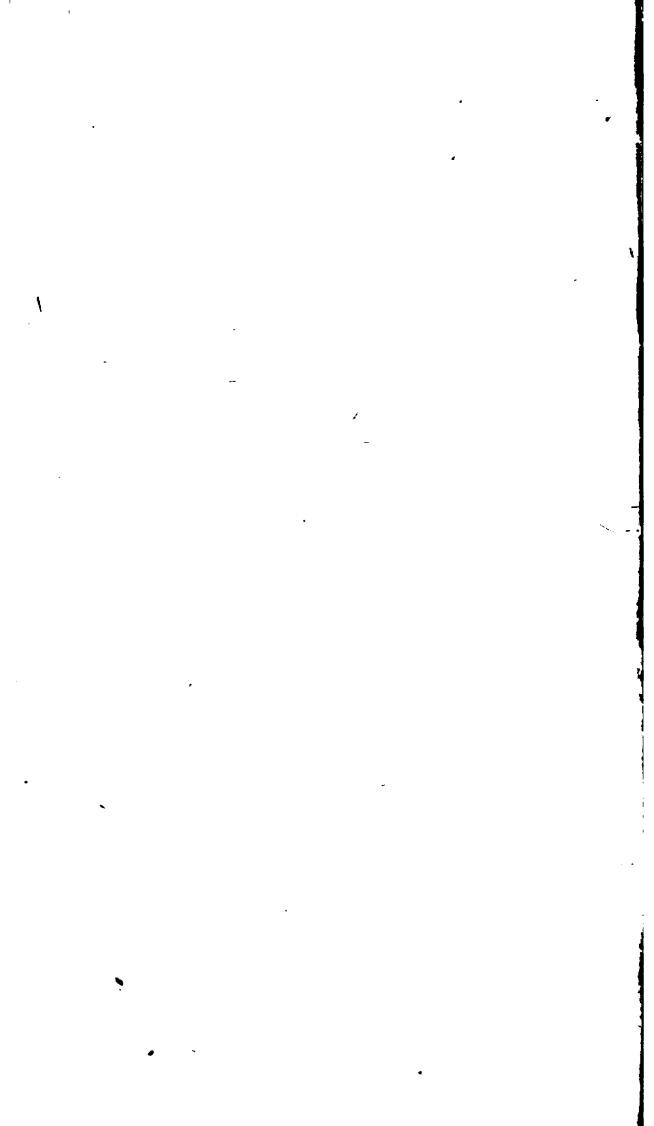

## LA

# GRANDE VILLE,

PAR

CH. PAUL DE KOCK.

TOME PREMIER.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE-MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.

----



ميديد المناسطة



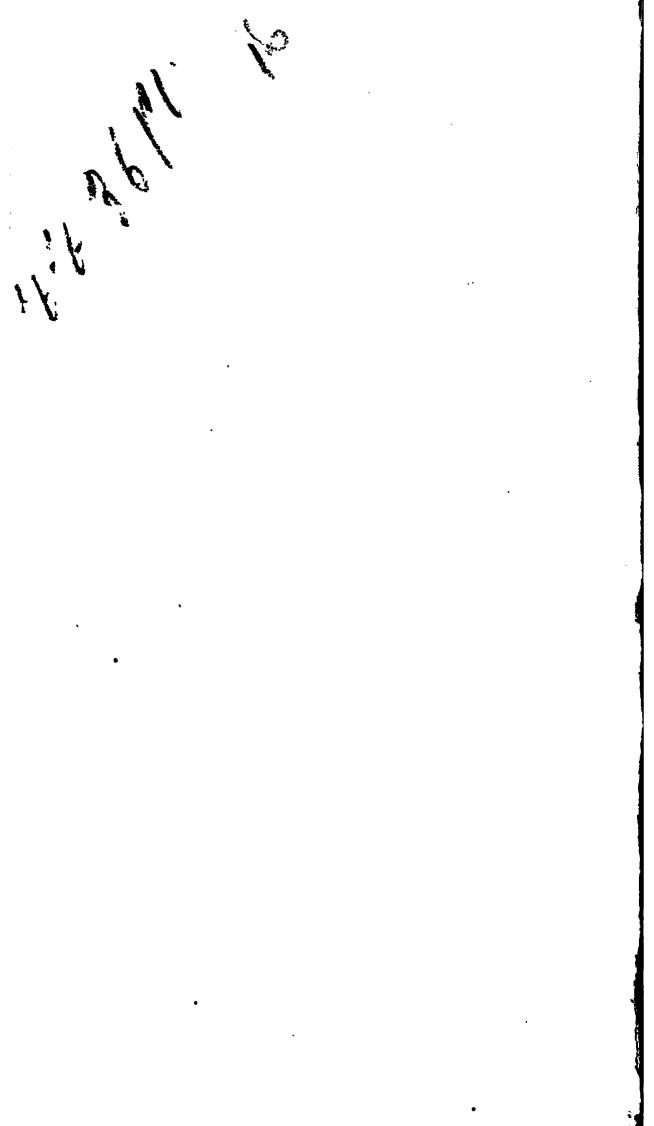

# **OEUVRES**

COMPLÈTES

DE

CH. PAUL DE KOCK.



Kock, charles Paul de, 1794-1871

## LA

# GRANDE VILLE,

## NOUVEAU TABLEAU DE PARIS,

COMIQUE, CRITIQUE ET PHILOSOPHIQUE.

TOME PREMIER.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE - MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.

•

•

-

•

•

## QUELQUES MOTS

## AVANT D'ENTRER EN MATIÈRE.

On a fait beaucoup d'ouvrages sur Paris; sans doute onen fera beaucoup encore! Il y a tant de choses à dire sur cette ville immense, devenue le centre des arts, des sciences, des modes, des plaisirs, et on pourrait presque dire de la civilisation.

Nous n'avons pas la prétention de clore la discussion; nous n'avons pas non plus celle d'écrire une Histoire de Paris, et si dans nos tableaux on trouve parfois quelques souvenirs des temps anciens, quelques mots sur les vieilies coutumes, les vieux usages, quelques chroniques ou détails sur le Paris d'autrefois, nous les avons mis là seulement pour en tirer une comparaison avec l'époque actuelle, et nullement dans le but de saire de l'érudition.

Sans doute aussi, tout en cherchant à dépeindre la grande ville et ce qu'elle renserme de curioux, d'amusant ou de remarquable, nous oublierons bien encore quelque chose... mais si



nous devons encourir un reproche, nous présérons que l'on se plaigne de la brièveté de nos descriptions plutôt que de ieur longueur.

Nous décrirons ce que nous avons vu, c'est le meilleur moyen d'être vrai; quant à de l'esprit, du comique, de l'observation ou de la finesse, à quoi bon en promettre? le lecteur pourrait nous répondre comme Alceste: « Nous verrons bien! »

Dans la quantité de livres qui ont pour but de nous saire connaître Paris, on distingue les Essais historiques, par Saint-Foix; le Tableau de Paris, par Mercier; et l'Histoire de Paris, par Dulaure.

Mais, dans ses Essais historiques, Saint-Foix n'a passé en revue qu'un petit nombre de sujets; l'Histoire de Paris, par Dulaure, n'a aucun rapport avec le tableau des mœurs, des usages, des costumes, des ridicules du Paris de nos jours; enfin, le Tableau de Mercier, qui est amusant, concis, rapide, et auquel on revient toujours avec plaisir, parce que la multiplicité, la variété des articles ne fatiguent jamais l'attention du lecteur, ce tableau, disons-nous, a aussi été écrit pour une autre époque. Depuis

que Mercier a fait son ouvrage, que de changements dans Paris! que d'établissements nouveaux, de coutumes abolies, d'usages tombés en désuétude, de monuments, d'Institutions, de théâtres élevés! combien de plaisirs que l'on n'y connaissait pas et qui s'y sont acclimatés! Enfin, au physique comme au moral, Paris n'est plus le même; et tout en suivant le plan de Mercier pour la variété, le mélange, la brièveté ou l'étendue des sujets, on peut faire un ouvrage entièrement nouveau, en donnant un tableau de la grande ville au milieu du dix-neuvième siècle.

Le défaut de la plupart des auteurs, c'est de parier d'eux, quand il ne faut que décrire ou relater des faits; c'est de venir toujours se poser entre le lecteur et le sujet qu'on traite, comme pour lui dire:

- « A propos, n'oubliez pas que c'est moi qui
- » écris cela; que c'est moi qui viens de vous
- » faire cette réflexion spirituelle et cette plai-
- » santerie si fine qui doit vous faire sourire. »

Beaucoup de gens de talent tombent continuellement dans cette saute, dont le moindre inconvénient est d'ôter à votre lecteur toute l'illusion, tout l'intérêt que pourrait produire votre ouvrage.

L'un, en décrivant une tempête, vous dira qu'il nage parsaitement bien, et qu'il ne serait pas en peine de vous tirer d'affaire, s'il vous voyait tomber dans l'eau; un autre, en parlant de vin de Champagne, vous apprendra qu'il ne peut pas le souffrir; enfin, un troisième, en donnant à son héros une couleur politique, no manquera pas de vous faire sa profession, de foi. Écrivez vos mémoires, messieurs, et tout cela y sera parfaitement à sa place; mais ne venez jamais vous mettre en tiers entre votre livre et votre lecteur; car alors vous ressemblez à ces gens qui, pendant la représentation d'une pièce, laissent voir leur tête dépassant un chassis de jardin ou de palais, et auxquels on est obligé de crier : « A bas la coulisse! »

Mercier n'a point évité ce défaut. Dans un de ses chapitres, intitulé: Messieurs Cupis père et » fils, il nous apprend que M. Cupis était un » maître à danser très petit, très ridicule avec » sa perruque, sa veste et son habit de velours » ciselé; qu'il ne pouvait jamais le voir et l'en- » tendre lui donner une leçon de danse sans

» une dilatation de rate; qu'il était toujours
» tenté de lui sauter par dessus la tête; enfin;
» que le soir il faisait à ses camarades la descrip» tion de M. Cupis de pité en cap; que, sans
» lui, il n'aurait pas été descripteur, et que c'est
» cela qui développa en lui le germe qui depuis a
» fait le Tableau de Paris. »

Et moi, je vous demande qu'est-ce que tout cela sait au lecteur, qui s'inquiète scrt peu de savoir comment vous est venue l'idée de saire tel ou tel ouvrage, mais qui veut seulement que cet ouvrage l'amuse, l'instruise ou l'intéresse?

Mercier, dans son Tableau de Paris, a des chapitres sur Versailles, Saint-Cloud, Meudon, etc., etc. Nous trouvons que la grande ville offre assez de choses à voir, à observer, sans qu'il soit besoin de sortir de son enceinte. D'ailieurs, Versailles n'est plus Paris; la ville finit à la barrière; nous n'irons donc pas extra-muros.

Tout ceci ne nous empêche pas de souhaiter, pour notre Grande Ville, le succès qu'obtint le Tableau de Paris de Mercier.

Déjà, dans une esquisse intitulée Paris avant et après diner, nous avons tracé quelques tableaux, quelques détails touchant les usages

d'une partie des habitants de la capitale ; ici nous prenons chacun de nos sujets à part; chacun d'éux nous sournit un article spécial, et qui ne tient en rien à celui qui l'a précédé. Nous ne suivrons aucun ordre dans l'arrangement de mos chapitres; nous laisserons notre plume courir alternativement d'un sujet comique à un monument sévère, d'une scène de mœurs à un souvenir du vieil âge. Nous pensons que cette manière est la plus simple et la meilleure pour connaître cette ville immense, où l'observateur voit passer tour à tour devant ses yeux le tableau du plaisir et celui de la souffrance; le riche dans son équipage, le pauvre honteux n'osant tendre la main; l'ouvrir bambocheur qui mange en un jour le produit de sa semaine, et le petit savoyard qui travaille et amasse pour sa mère.

Promenons-nous donc au hasard dans Paris; nous n'aurons pas besoin de chercher des sujets, ils se présenteront d'eux-mèmes à nous: nous visiterons tous les quartiers; nous entrerons dans beaucoup de maisons, non pas par le toit, comme dans le Diable boileux, mais par la porte; c'est moins original, mais c'est plus naturel,

## LA

# GRANDE VILLE.

## CHAPITRE PREMIER.

Bureau des nourrices.

Yous avez un nouveau-né; votre semme ne peut pas, ou ne veut pas nourrir son poupon; vous n'ayez pas songé à demander une bonne nourrice à vos amis et connaissances, ou vous n'attendiez pas l'enfant si tôt; enfin, vous vous trouvez pris au dépourvu. Vous avez recours aux bureaux de nourrices. Il y en a plusieurs à Paris: l'un, passage de l'Industrie; l'autre. cour des Petites-Écuries, faubourg Saint-Denis. Le principal est celui de la rue Sainte-Appoline; c'est aussi un de ceux où i'on trouve une plus grande variété de nourrices. Vous courez donc rue Sainte-Appoline, une vieille maison, une grande cour, et presque toute la journée des nourrices en disponibilité qui slânent devant la porte, en mangeant des pommes, de la galette ou du fromage; la nourrice prend beaucoup de nourriture.

Vous entrez au bureau; vous faites votre demande à une dame, la meneuse, qui peut passer pour le premier commis. Vous ne manquez pas de dire; « Donnez-mol queique chose » de bon... de sûr... que je puisse prendre de » confiance. » On vous a fait un petit signe, qui signifie: « Vous pouvez être tranquille; » et on ajoute: « Tenez-vous au pays? »

- Non... pourvu que ce ne soit pas une Lorraine... il y a un vilain proverbe sur les Lorraines... Ah! je ne me soucierais pas d'une Normande; elle donnerait du cidre à mon enfant...
c'est trop rafraichissant. Je ne veux pas non
plus d'une Picarde; elles ont mauvaise tête; elles
se disputent pour un rien, et cela échausse leur
lait. On dit que les Bourguignonnes sont trop
les gentilles avec les hommes... cela n'est pas
rassurant... Je ne désire pas une Bretonne... Je
craindrais de prendre une Champenoise... Du
reste, le pays m'est indissérent.

Pendant que vous dites tout cela, un homme, jeune encore, laid, mal bâti, gros, petit, et d'une tournure commune, entre dans le bureau, tout essoufilé, tout en nage, mais ayant l'air radieux; il s'écrie:

— Ça y est cette fois!... ma femme vient d'accoucher de quelque chose d'un peu soigné!... Ah!.. le bel enfant! Je ne sais pas à qui il ressemble, par exemple... mais nous trouverons ça plus tard. Je veux une nourrice très forte: mon enfant est énorme... Si j'avais pu lui donner une vache, je l'aurais fait... mais mes moyens ne me le permettent pas. Donnez-moi, s'il vous platt, une grosse nourrice... avec toutes ses dépendances.

Et notre homme accompagne cette phrase d'un geste significatif, en arrondissant ses bras devant sa poitrine, et il pousse un nouvel éclat de rire; puis tout d'un coup il s'arrête, se frappe le front, le ventre, les cuisses, et s'écrie:

— Ah! sapristi! suis-je bête .. Ah! je ne m'en suis pas informé... Ah! en voilà une bonne! j'ai oublié de demander quel était le sexe de mon enfant... je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, s'il est mâle eu femelle... La garde m'a montré le poupon, en me disant: « Monsieur » Troufaguet, voilà le résultat de votre amour » conjugal... » Moi, j'ai admiré, embrassé mon résultat... Je l'ai trouvé magnifique, mon résultat... et on m'a dit: « Courez chercher une nour- » rice... » Et je suis parti comme un pétard, tans penser à m'informer du plus intéressant... Je vas revenir.

On veut retenir monsteur Troulaguet; on lui dit qu'il peut toujours choisir une nourrice pour son enfant; qu'il n'est pas nécessaire pour cela de savoir si c'est un garçon ou une fille, vu que l'un ou l'autre ont également besoin de téter.

M. Troufaguet n'entend pas cela; il repousse tout le monde, et sort en disant : « Prendre une » nourrice sans savoir ce que je lui donne... pas » si bête!.. Vous comprenez bien que si c'est un » garçon, je lui choisirai une nourrice plus mâle...

» plus solide... une gaillarde... Je vas revenir. »

A peine M. Troufaguet s'est-il éloigné, que vous voyezarriver un grand homme, fort bien couvert, fort mince, ayant des cheveux roux et coupés très ras: à son parler et à sa tournure, vous avez reconnu un de nos voisins d'outremer.

L'Anglais s'avance avec gravité près de la dame du bureau, et lui dit:

- Médéme le bureau, je voiais tout de suite un bonne nourrice pour manger mon enfant, que mon épouse il povait pas,

On devine que l'Anglais demande une nourrice pour faire manger son enfant; avec les étrangers, il faut traduire leur pensée. La dame du bureau donne ses ordres pour que l'on fasse venir une collection de nourrices.

L'Anglais reprend:

- Médéme le bureau, je volais aussi dire à vous... il fallait que le nourrice mange mon enfant toujours sur les lieux.
- J'entends; milord veut une nourrice sur place.
- Oh! no! no!.. pas de place... toujours le nourrice suivait nous... Nous voulons emporter le nourrice partout, dans le voiture ou le campagne, c'est égal.
- C'est ce que je vous dis, milord, vous désirez une nourrice sur place.

- Mais no... J'avais assez de place... je prendrai pas celle de le nourrice.

On a beaucoup de peine à faire comprendre à l'Anglais qu'on entend parfaitement ce qu'il désire. Pendant qu'on y travaille, arrive un monsieur d'une cinquantaine d'années, mis avec une certaine prétention, le chapeau un peu de côté, le regard fripon, et cherchant à se donner encore l'air séducteur.

Il se pose sur-le-champ au milieu de la salle, en disant :

al-je sait de ces coquins d'ensants... Je suis une bonne pratique... il est vrai que je me connais parsaitement en nourrices : dès que l'on a un ensant dans ma samille, ou parmi mes connaissances, on me le sait savoir, et l'on me charge de venir ici. Aujourd'hui, je viens pour ma cousine... semme délicieuse!.. avec laquelle je suis... très intime; elle vient de mettre au monde une petite sile... qui ressemble comme deux gduttes d'eau à quelqu'un de ma connaissance.

En disant ces mots, le séducteur suranné sourit d'un air malicieux et jette sur lui-même un regard de complaisance; puis il reprend:

— Voyons, madame, faites-moi voir beaucoup de nourrices... de toutes les tailles, de toutes les grosseurs... je vous préviens que je serai très difficile... parce que la fille de ma cousine m'intéresse... personnellement. Mais déjà une soule de paysannes remplit la salle. Il y en a pour tous les goûts; cependant, qui en voudrait une absolument joise aurait quelque peine à la rencontrer. Il paraît qu'en général la beauté ne se sait pas nourrice.

Vous ne savez à laquelle entendre lorsque vous êtes au milieu de ces campagnardes qui, pour être choisies par vous, tâchent de prendre un petit air agréable qui ne va pas toujours à leur physionomie. Vous hasardez quelques questions:

- De quel pays vous-êtes?
- De Morvilliers, monsieur, à cinq lieues et demie de Beauvais... un joil petit endroit, monsieur... tout le monde s'y porte ben, monsieur... les enfants y viennent comme des champignons...
- · Que fait votre mari?
- · Il est vigneron, monsieur... nous avons aussi des vignes à nous!.. Oh! nous ne sommes pas maibeureux... si je prends un nourrisson, c'est que nous aimons beaucoup les enfants chez nous... et comme j'en avons que sept...
  - Ah! vous avez sept enfants...
- Tiens, pardi, j'espère bien ne pas être au bout; ma mère en a eu quinze.
- --- Et combien voulez-vous pour nourrir mon enfant?
- Dix-huit francs par mois, non compris le sucre, le calé et le savon... Après ça, vous êtes le maître d'ajouter d'autres petites douceurs...

vous entendez ben que tout ce que vous m'enverrez, vous pouvez être sûr que c'est vot' enfant qui l'aura... et puis d'ailleurs il y a le médecin du pays qui est chargé de venir voir nos nourrissons...

Pendant que vous causez avec une nourrice, les autres jettent sur elle des regards jaloux, craignant déjà qu'elle ne leur soit préférée; de votre côté, vous les passez toutes en revue. Quoique la santé et la propreté soient ce que l'on doive chercher d'abord chez la personne à laquelle on course son enfant, nous ne pouvons nous empêcher de nous laisser séduire par les yeux, et la plus gentille aura presque toujours la préférence.

Cependant l'Anglais examine toutes les nourrices qui sont devant lui, mais il ne semble pas satisfait; de temps en temps il secoue la tête, en murmurant:

— C'était pas encore ça que je volais por le norissement de mon grosse petite miss!

Le ci-devant jeune homme agit d'une autre manière. Sans s'amuser à examiner la figure d'une nourrice, il va lui tâter le sein; il demande à le voir, puis il passe à une autre avec laquelle il en fait autant.

La dame du bureau, impatientée de ce manége, dit enfin d'un ton sévère :

- Monsieur, vous avez une singulière saçon de chercher une nourrice... ordinairement on se

į

į,

ij

e

D.

11

0

ľ

t

contente de regarder, et on ne tâte pas toutes ces dames comme vous le faites.

- Eh bien, madame, on a tort! répond le monsieur en saisant le joli-cœur. Croyez-vous que j'aie envie de prendre chat en poche pour l'ensant de ma cousine... qui m'est si chère! Tâter est le plus important, madame. D'autant plus que la petite promet d'être sort jolie, et je n'ai pas envie de lui donner une nourrice qui la rende camarde!
- Camarde! et depuis quand, monsieur, une nourrice peut-elle rendre camard l'enfant qu'on lui confie?
- Il me paratt, madame, que vous n'avez pas lu Rabelais, car vous ne m'adresseriez pas cette question!
- Rabelais... Non, monsieur, je ne l'ai pas lu en effet; et que dit-il ce Rabelais concernant les nourrices?
- Il dit, madame, que lorsqu'une nourrice a les seins trop durs, l'enfant, qui a presque toujours le visage collé dessus, finit nécessairement par avoir le nez retroussé ou épaté, tandis que, lorsque les objets prêtent, le nez s'y enfonce facilement et sans prendre une mauvaise forme. Or donc, madame, je ne prendrai aucune de ces dames, parce qu'elles les ont trop durs.
- Vons êtes le premier que j'entende se plaindre de cela, monsieur. Au reste, je vous pré-

viens que je ne vous laisserai pas chercher une nourrice de cette manière; j'ai remarqué que vous ne faisiez pas autre chose et que vous n'arrêtiez jamais personne. A l'avenir, monsieur, on vous reconnaîtra.

Le ci-devant jeune homme se pince les lèvres, fait une demi-pirouette et sort, en disant :

— Ma foi, je vais conseiller à ma belle cousine de nourir elle-même... et je réponds que sa petite ne sera pas camarde.

A peine ce monsieur est-il parti, que l'Anglais pousse un cri de joie, en disant:

— Oh! voilà bien ce qu'il fallait à moa! O beautiful nourrice! quel beau laitage elle devait donner!.. c'était bien le couleur que je volais offrir à mon gros petite dear miss.

En disant ces mots, ce monsieur s'élance à la rencontre d'une nourrice qui vient d'entrer dans la salle et qui a les cheveux parfaitement rouges. C'était là ce qu'il cherchait depuis longtemps; il s'en empare, l'arrête aussitôt et l'emmène en triomphe avec lui.

M. Troufaguet ne tarde pas à revenir aussi au bureau, en s'écriant:

Mon résultat est un garçon... j'en ai la douce certitude; vite une forte nourrice. Je veux que mon petit résultat pousse dru comme une asperge, et lorsqu'il sera de la garde nationale, il pourra prétendre aux grenadiers.

On présente à M. Troufaguet une paysanne de

cinq pieds trois pouces et grosse en proportion de sa taille; il l'arrête sur-le-champ sans prendre aucun renseignement, et s'informer même du pays qu'elle habite; le principal pour lui est que son fils ait une nourrice qui ressemble à un colosse.

Il l'emmène, en la prenant sous le bras, enchanté de voir qu'elle a la tête de plus que lui, et s'écriant à chaque instant : « Avec une nour-» rice de cette taille, mon fils sera nécessaire-» ment dans les grenadiers. »

Et vous, qui cherchiez aussi une nourrice pour le nouveau-né que le ciel vous envoie, vous hésitez long-temps... vous prenez des informations, vous avez si peur d'être trompé et de confier votre enfant à ces mercenaires qui ne voient dans l'état de nourrice qu'un commerce, et dans l'enfant qu'on leur confie qu'une marchandise sur laquelle elles doivent gagner.

Mais les apparences sont si trompeuses!.. et quelquesois l'objet de votre tendresse, de vos espérances, n'a-t-il pas péri par le manque de soins, la snégligence ou la sottise d'une nour-rice, que vous aurez payée bien cher et en qui vous aurez eu toute confiance! Souvent la meil-leure est celle que rien ne recommande. En cela, comme en toute chose, il saut donc se sier à la Providence, et la prier de veiller sur ces petites créatures qui n'ont pas demandé à naître, et qui ne peuvent encore avoir mérité de mourir.

### CHAPITRE IL

### Bains à domicile.

Encore une invention moderne, quolqu'on prétende qu'elle soit renouvelée des Grecs; mais les Grecs étaient plus somptueux, plus sybarites que nous: ils avaient des maisons avec des portiques, des salles vastes et bien aérées, des cours avec des bassins et des fontaines; ils possédaient nécessairement des salles de bains, et n'avaient pas besoin qu'on apportât une baignoire toute pleine à leur domicile.

A Paris, où l'on n'a point de place pour s'étendre, où on loge cent vingt personnes, et quelquesois beaucoup plus, dans une seule maison; où ce que l'on appelle une chambre n'est souvent qu'un petit emplacement de douze pieds... et pas carrés, dans lequel vous êtes obligé d'ouvrir votre senêtre quand vous voulez mettre votre habit; où la même pièce sert quelquesois d'antichambre, de salle à manger, de salon et de cuisine; où l'on a un seul palier pour quatre locataires, où il n'est pas rare de voir l'un y allumer du seu dans un sourneau, un autre y battre son habit, et une troisième personne y décrotter ses souliers... tout cela parce qu'on n'a point de place dans son appartement; vous pensez bien que les sailes de bains sont rares, surtout dans la classe bourgeoise, dans la petite propriété, qui a bien trouvé le moyen de faire un lit dans un divan, mais qui n'a pas encore songé à en faire un dans une baignoire... cela viendra peut-être... nous inventons tous les jours.

Or donc, pour ceux qui n'ont point de baignoire chez eux, il fallait recourir aux établissements de bains lorsqu'on éprouvait le besoin
ou le désir de se plonger dans l'eau; ces établissements ne sont point rares à Paris; on en
trouve à peu près dans chaque quartier; mais il
y a des quartiers si grands, des rues si longues; il
fait si mauvais temps quelquefois, et lorsque
vous n'êtes pas bien portant, quand c'est pour
votre santé que vous prenez des bains, vous
n'êtes pas toujours disposé à sortir pour aller les
chercher.

Maintenant tous ces ennuis ne vous attein-dront pas: on vous apporte un bain à domicile; que vous demeuriez au quatrième, au cinquième, sur les toits même, on vous y apportera également votre bain; rien n'arrête les entrepreneurs; et d'ailleurs le bain à domicile est essentiellement philantropique. Vous n'avez qu'à vous rendre à l'établissement, donner votre adresse, dire l'heure à laquelle vous désirez vous baigner, répéter en partant: « Servez chaud! » et vous êtes servi.

A la vérité, comme les meilleures choses ont toujours leurs côtés imparfaits, le bain à domicile a bien aussi quelques petits désagréments. Par exemple, vous attendez votre bain; quelquefois à onze heures il n'est pas encore venu... cela vous contrarie d'autant plus que vous avez déjà faim, et il ne faut pas songer à manger avant d'être dans l'eau.

Enfin on carillonne à votre porte : c'est votre bain qui arrive ; vous êtes dans le ravissement, et vous dites à votre domestique : Faites apporter la baignoire ici, dans ma chambre à coucher... Les porteurs dérangeront un peu la console... ces gens-là sont très adroits.

Le bruit des gros souliers serrés vous annonce les porteurs; leurs pieds laissent des marques sur le parquet; mais vous ne pouvez pas exiger que des hommes de peine soient chaussés avec des bottes vernies.

Patatras!.. ce bruit part du salon qui précède votre chambre à coucher.

« Ah! mon Dieu! qu'est-ce que c'est que cela?» dites-vous en faisant un saut dans votre lit.

Une grosse voix enrouée vous répond:

« C'est rien!.. c'est rien!.. quèques petites tas-» ses!.. Bah! ça se recolle... et ça n'y paraît » plus... On recolle ben des assiettes! et c'est ben » plus grand que ça! »

Votre bonne, qui entre dans votre chambre, vous dit d'un air piteux :

«Ah! mon Dieu, madame!.. ce sont les por-» teurs qui ont cogné la baignoire contre le » guéridon sur lequel est votre cabaret; la » secousse a fait tomber deux tasses qui se sont » cassées...»

En ce moment, les porteurs entrent dans votre chambre à coucher : l'un d'eux écrase d'abord la patte de votre chat, qui se sauve en miaulant.

— C'est rien! c'est rien! dit le porteur. J'ai une fois applati un chat contre une porte, qu'on ne distinguait plus sa tête de sa queue.... il a encore vécu six semaines comme ça! les chats ont la vie dure.

Et les porteurs se dirigent avec la baignoire vers l'encoignure d'une senêtre.

En repoussant une causeuse un peu vigoureusement, et sans avoir regardé derrière, les porteurs la cognent contre un fort jolie étagère, que vous vous plaisez à orner de ces jolis petits objets à la mode qui coûtent fort cher à Paris.

Une statuette de *Dantan*, représentant une de ses charges les plus spirituelles, est renversée par le choc et se brise sur le tapis.

— C'est rien! c'est rien! disent les porteurs! des petits bons hommes en plâtre... on en trouve tout le long des boulevards... tenez, tout à l'heure, dans la rue, il y avait un homme qui en portait tout plein sur sa tête... et de plus grands que ça!.. et avec de la couleur dessus! c'est plus beau!

Les hommes vont chercher l'eau; vous ne manquez pas de leur dire:

- Tâchez de ne point renverser d'eau dans l'appartement; faites attention, je vous en prie... allez doucement.
- --- Soyez tranquille, madame, gnia pas de danger.

Les porteuss n'ont pas sait trois sois avec leur seau le chemin du carré à votre chambre à coucher, que vous avez dans votre appartement une trainée d'eau bien limpide, un joil ruisseau dans lequel vous pourriez encore prendre le plaisir de la pêche.

- Mon Dieu!.. mais voyez donc que d'eau par terre!..
- C'est rien! c'est rien! disent les porteurs. Dam! on ne peut pas empêcher les seaux de goutter. . mais ça s'essuie avec un torchon, et puis c'est pas sale, au contraire, ça fait du bien, ça lave l'appartement.

Yous regardez votre bonne en soupirant, et celle-ci vous dit pour vous consoler:

- Ah! madame, si vous pouviez voir dans le salon!.. c'est bien pis... on irait en bateau!

Enfin votre baignoire est pleine, et vous vous dites:

— Oublions tous ces accidents... au moins je vais avoir le plaisir de me baigner chez moi... dans ma chambre... bien à mon aise...

. Vous quittez votre lit, et vous entrez dans la

s dans l'eau, rous écriant: p chaud!.. De

ement. Penne pouvant où vous cuis vos jambes

e vide dans e vide dans ment autant narmite. èrement du aitement le ion ne l'eût nvient. Is refourrez ous sécher,

e d'eau que aut d'abord aut d'abord ine grande u gachis à lus, un peu ios, un peu rti! ;, elle apions; je ne e croit deoir ôter de l'eau chaude; tout cela déborde et sait des cascades; votre appartement est devenu un bassin dans lequel on pourrait exécuter les jeux hydrauliques les plus variés.

Vous quittez de nouveau votre lit, vous marchez dans un lac pour arriver à votre baignoire; vous y êtes, vous entrez dans votre bain, et vous n'avez pas du tout l'air satisfait.

- Est-ce que madame a encore trop chaud? demande la domestique.
- Trop chaud!.. non certainement! au contraire, c'est qu'il me semble que j'ai froid... vous avez ôté trop d'eau chaude. Je n'ai pas envie de m'enrhumer... il faut absolument réchausser mon bain... vous voyez que je grelotte... Faites chausser de l'eau, apportez-m'en... qu'elle soit bouillante... Vous avez du seu dans votre cuisine, j'espère...
- Ah! mon Dieu, non, madame... il s'est éteint pendant que je vidais votre baignoire.
- Alors mettez un chaudron... une bouillotte dans cette cheminée... Hâtez-vous, je vous en prie!

Et la bonne, pour ranimer le seu, se met d'abord à le soussier, et recommence ses évolutions dans l'appartement, en y promenant des chaudières et des bouillottes, tout en murmurant:

— Quoique ça, madame... vous étiez si contente de prendre un bain dans votre domicile... Dites-donc, madame... pour rafraichir ou réchauffer l'eau, il me semble que ce n'est pas si commode que quand on lâche un robinet?..

Vous ne répondez rien, vous êtes extrêmement vexée, et vous voudriez pouvoir laver la tête à votre domestique comme vous vous lavez le corps, c'est-à-dire d'une façon désagréable.

Après avoir souffié son seu pendant cinq minutes, la bonne revient de la cuisine avec une marmite pleine d'eau bouillante; elle court à la baignoire en vous criant:

--- Attendez, madame... en voilà de la chaude... ça va joliment vous faire plaisir!

Et avant que vous ayez eu le temps de vous mettre de côté et de lui dire de prendre garde, la bonne a renversé toute la marmite d'eau bouillante derrière vos épaules.

La douleur vous a fait jeter un cri.

- C'est pas encore assez chaud? dit votre domestique.
- --- Bh si, mon Dieu! au contraire, c'est trop chaud... c'est-à-dire que vous m'avez brûlé le dos...
- --- Je fais cependant tout ce que madame me dit... Je vas en remettre sur le feu...
- -- Non, c'est inutile... j'en ai bien assez... donnez-moi mon linge pour m'essuyer... Je vais sortir de ce bain...

Vous sortez de votre bain, vous vous essuyez avec du linga froid, et vous vous remettez dans

votre lit en jurant, comme ce corbeau de la fable, qu'on ne vous y prendra plus.

Tous ces petits désagréments n'empêchent pas les bains à domicile d'être souvent utiles et commodes, et d'obtenir un grand succès à Paris. Tous les porteurs ne sont point maladroits comme ceux que vous venons de voir; et avant de vous mettre dans votre bain, vous devez avoir la précaution de vous assurer s'il est bien au degré de chaleur que vous désirez.

Après avoir montré les inconvénients d'une chose, il est juste d'en faire voir aussi les agréments.

Ainsi, en faisant venir un bain chez vous, rien ne vous empêche de transformer en salle de bain la pièce de votre appartement où il vous est le plus commode de vous tenir.

Les dames se baignent quelquesois dans leur boudoir, et tout en saisant verser dans leur bain des essences, des parsums, des cosmétiques qui adoucissent la peau, elles lisent un roman de leur auteur savori.

Il faut avoir grand soin de ne lire qu'un ouvrage qui plaise, sans quoi on pourrait s'endormir dans le bain, comme ce monsieur qui semble goûter la plus douce béatitude; mais c'est fort dangereux.

L'homme de lettres sait placer la baignoire dans son cabinet, tout près de son bureau; il écrit ou il lit, touten se baignant, et l'eau, en rafraichissant ses idées, rend son style plus coulant et plus doux.

A Paris, où tout prête à rire, ou l'on tire parti du sujet le plus grave comme du plus léger pour s'amuser, se moquer ou tourner quelqu'un en ridicule, les bains à domicile ne pouvaient manquer d'être exploités, et voici ce qui arriva dans la grande ville:

Une jeune grisette, gentille, espiègle, mais vindicative, venait de louer une jolle chambre dans une assez belle maison de la rue Saint-Jacques.

Le propriétaire de cette maison était un vieux monsieur tatillon, méssant, méticuleux et tant soit peu ridicule (il y a dans Paris des propriétaires comme cela): Celui-ci ne manquait jamais d'aller prendre des informations sur les personnes qui avaient loué chez lui.

Notre propriétaire ne manque donc point à ses habitudes. Il se rend à l'adresse laissée par la grisette. Pas de portier dans la maison; il s'informe, chez une fruitière, de mademoiselle Anastasie.

Les réponses de la fruitière sont rassurantes: Mademoiselle Anastasie est une brodeuse, qui a du talent; elle aime à rire, à chanter; elle reçoit bien par-ci par-là un jeune étudiant, ou un avocat stagiaire, mais ces messieurs se' retirent régulièrement avant minuit, et mademoiselle Anastasie paie toujours comptant le demi-quarteron de beurre ou la part de fromage de Brie dont elle fait emplette.

Le propriétaire est assez satisfait; cependant pour être plus tranquille et connaître le mobilier de la jeune fille, il juge plus sage de monter chez elle.

— Au quatrième, au dessus de deux entre-sol, lui dit la fruitière. Une patte de biche au cordon de la sonnette. L'escalier est propre comme vous et moi.

Notre homme monte jusqu'au cinquième; l'escalier était assez propre, et le propriétaire se disait:

— Pour une petite maison qui semble habitée par des ouvriers, celle-ci n'est point trop mal tenue...

En gravissant le dernier étage, le propriétaire n'est plus aussi satisfait: il commence à trouver de l'eau de distance en distance; bientôt il y en a sur toutes les marches. Parvenu au palier du dernier étage, il faut traverser presqu'un torrent pour arriver à la porte de mademoiselle Anastasie, car c'est de là que semble partir le fleuve qui déborde ensuite sur l'escalier.

Cette porte n'était fermée qu'à demi. La grisette, qui a entendu monter, paraît en petit jupon et en camisole à taille sur le seuil de son appartement: elle fait un salut gracieux au propriétaire, mais celui-ci, qui a déjà pris sa résolution, y répond par une fort vilaine grimace.

- Donnez-vous donc la peine d'entrer, monsieur, dit Anastasie, vous allez vous reposer un instant.
- Ce n'est pas la peine, mademoiselle, répond le vieux monsieur d'un ton fort sec, car je n'ai que deux mots à vous dire... je vous rapporte votre denier à Dieu; vous ne devez pas espérer loger dans ma maison.
- Eh! pourquoi donc cela, monsieur? s'écrie la jeune fille; j'espère bien que les informations que vous avez prises ne peuvent pas m'être défavorables ...mes mœurs sont irréprochables... je ne vais au spectacle que chez Bobino; je ne danse qu'au Prado; je ne dine que chez Flicotot...et quant à mon mobilier, entrez, monsieur, et vous verrez qu'il y a de quoi payer dix termes comme votre chambre.
- Mademoiselle, les renseignements que j'ai obtenus sur vous ne sont nullement capables de vous nuire... je vois bien d'ici que vous êtes suffisamment meublée... mais je vous répète que vous ne pouvez pas loger dans ma maison.
- Mais alors pourquoi cela, monsieur? je veux, je demande, j'exige une explication... Rendre un denier à Dieu est un affront, monsieur, et je n'endure point patiemment la moindre insulte.
- Puisque vous tenez absolument à savoir pour quelle raison je vous rends le vôtre, et bien i je vais vous le dire, mademoiselle : c'est

que votre carré est une marre d'eau, que l'on ne sait où poser le pied; que toute cette eau vient de chez vous... et je n'ai pas envie que vous sassiez de pareils gâchis dans ma maison. L'eau s'insiltre dans les carreaux, mademoiselle, et puis dans les plasonds... et ensuite cela détériore, pourrit une maison, et à chaque instant ce sont des réparations à saire, et tout cela parce qu'on a des locataires qui sont de petites rivières chez eux... Merci... j'aimerais mieux perdre deux termes.

- Mon Dieu, monsieur! pour un peu d'eau à terre, voilà bien des paroles... j'ai fait venir un bain chez moi... J'adore me baigner, je vivrais dans l'eau... j'y lis, j'y mange, j'y dors... Je ne sais pas ce que je n'y ferais point!.. Il n'est pas défendu de se baigner chez soi. Par exemple, les porteurs, en vidant mon bain, ont répandu un peu d'eau sur le carré, mais vous voyez bien que ce n'est pas ma faute.
- J'en suis sâché, mademoiselle, mais puisque vous aimez tant l'eau, j'aurais peur que vous ne prissiez trop souvent des bains dans votre chambre; je ne puis pas avoir le plaisir de vous louer.
- Ha çà, monsieur, mais vous ne prenez donc jamais de bains chez vous... vos locataires s'en privent donc aussi?
- Non, mademoiselle; mais quand on fait venir um bain chez moi, ou dans ma maison,

on prend des précautions... beaucoup de précautions... On n'inonde pas l'escalier. Voilà votre denier à Dieu.

- C'est donc bien décidé, monsieur?
- Comme je m'appelle Trissouillard, mademoiselle. J'ai bien l'honneur de vous saluer.

Et le propriétaire redescend l'escalier, tandis que la jeune sile se penche sur la rampe, en lui criant:

-- Monsieur Triffouillard, vous ètes une vieille pomme cuite, mais vous aurez de mes nouvelles!

Mademoiselle Anastasie n'était pas fille à ne point tenir parole; elle se promène dans sachambre en cherchant son moyen de vengeance; ne trouvant rien en se promenant, elle s'assied, se frotte le front, se gratte le nez, l'oreille, et bientôt elle fait un bond sur sa chaise; sa figure s'épanouit, et elle s'écrie:

— C'est cela... c'est bien cela... je tiens mon affaire! Oh! ce sera ravissant, mirobolant!.... (Mirobolant est un nouveau mot employé à Paris, dans le style excentrique, et qui veut dire plus que magnifique.)

La jeune fille sort, va dans une rue voisine, s'adresse au premier commissionnaire qu'elle aperçoit, lui dit de la suivre, et se dirige vers le plus prochain établissement de bains à domicile. Elle s'arrête à quelques pas de la porte, donne à son commissionnaire l'adresse bien

exacte de M. Triffouillard, propriétaire rue Saint-Jacques, et lui dit:

— Va commander, pour ce monsieur, un bain 'pour demain à sept heures du matin.

Le commissionnaire entre dans l'établissement, et revient bientôt dire à la jeune fille que le bain est commandé.

Anastasie se remet en course, et arrive devant un autre établissement de bains à domicile. Elle y envoie de nouveau son commissionnaire, en lui disant:

— Va commander pour M. Trissouillard un bain pour demain à sept heures du matin, et donne bien l'adresse.

Le commissionnaire se met à rire, et s'empresse d'aller faire ce qu'on lui dit.

Mademoiselle Anastasie se remet encore en route avec son commissionnaire; elle l'envoie faire la même commande dans six établissements de bains à domicile, après quoi elle lui donne deux francs, le renvoie, et s'en retourne chez elle, aussi contente que si son amant lui avait promis de la mener dîner chez le traiteur.

Le lendemain, à sept heures du matin, on carillonne à la porte de M. Triffouillard, qui n'a point l'habitude de se lever de si bonne heure. Sa vieille gouvernante revient bientôt lui dire:

— C'est le bain que vous avez commandé, que i'on vous apporte,.. si vous m'aviez prévenue que vous preniez un bain ici ce matin, je me serais levée depuis long-temps, et j'aurais tout disposé!.. mais vous ne me dites jamais rien.

M. Trissouillard se frotte les yeux, en s'écriant :

— Je n'ai pas demandé de bain... ces gens-là se trompent... qu'on me laisse dormir.

La gouvernante revient bientôt en disant:

- Monsieur, ils ont bien votre nom, votre adresse... c'est bien pour vous qu'ils viennent... ils ne veulent pas s'en aller.
- Allons, dit M. Triffouillard avec humeur, puisque ce bain est là, je vais le prendre, quoique ce soit assurément un quiproquo, faites-le apporter ici... avec les précautions d'usage.

On apporte le bain. Pendant qu'on place la baignoire dans la chambre à coucher, on carillonne de nouveau à la porte. La gouvernante va voir, et revient tout essarée, en disant:

- Pardi! il paratt que monsieur avait bien peur de manquer de bain, c'en est un autre qu'on lui apporte.
- Par exemple, c'est trop fort! s'écrie le vieux propriétaire, en sautant hors de son lit. Deux bains, quand je n'ai rien commandé du tout... qu'on le renvoie; à coup sûr je ne prendrai pas de celui-là!

Avant que M. Trissoullard ait sini de parler, sa sonnette est encore agitée avec violence; la gouvernant court, et revient bientôt dire, presque en pleurant:

- Monsieur!.. monsieur!.. c'est un troisième bain qu'on vous apporte!.. tous ces gens-là encombrent le carré.
- Trois bains! s'écrie M. Triffouillard, en arrachant avec colère le bonnet de coton qui couvrait sa tête: ceci devient une très mauvaise plaisanterie... et que diable voulez-vous que je sasse de trois bains! renvoyez-les.
- Ça vous est bien facile à dire, monsieur; mais ces porteurs ne veulent pas entendre raison; chacun d'eux veut que vous preniez son bain...
- Qu'ils aillent au diable et qu'on me laisse tranquille. Mais qu'est-ce que j'entends encore... il y a du bruit dans la cour.

La gouvernante va voir; elle revient bientôt d'un air désespéré, et se laisse aller sur une chaise, en s'écriant:

- Monsieur!.. monsieur! encore trois bains qui vous arrivent en même temps... La cour est remplie de charrettes, de tonneaux... les voisins jacassent déjà, en demandant si c'est que le feu est dans notre maison, et cet imbécile de portier s'écrie à chaque instant:
- « Monsieur a donc sur la peau queuque chose qui ne veut pas s'en aller, qu'il veut prendre ce matin six bains coup sur coup! »
- M. Trissouillard est furieux, exaspéré; il veut que l'on chasse tous ies porteurs de bains; mais ceux-ci commencent à remplir leurs seaux et se

mettent à monter les escaliers les uns après les autres; c'est à qui arrivera le plus vite chez le propriétaire, et dans cette lutte d'un nouveau genre, on doit penser si la maison est arrosée.

M. Triffouillard se décide à payer les six bains qu'il n'a pas commandés, et tout en examinant avec douleur les torrents d'eau qui inondent son escalier et sa cour, il se rappelle sa visite de la veille chez mademoiselle Anastasie; il devine alors que c'est la grisette qui lui a joué ce tour, et se dit:

« J'aurais aussi bien fait de ne point lui rendre » son denier à Dieu! »

## CHAPITRE III.

# Bonquetières en boutique.

Jadis les bouquetières se promenaient par la ville avec un éventaire devant elles ; leurs bouquets étaient amoncelés dessus; elles en tenaient quelques uns à la main, et allaient ainsi offrir leur marchandise aux passants.

Quand la bouquetière était jolle, on se laissait tenter par ses yeux autant que par ses sleurs; tout s'enchaîne dans la vie, et une chose sait souvent passer l'autre.

Plus tard les bouquetières, mieux fournies, étalaient aux coins des rues et des boulevarts; nous en avons encore comme cela. Mais ce que nous avons de plus, ce sont des boutiques fort jolies, fort élégantes, où l'on vend des seurs naturelles.

Nous avions déjà, il est vrai, au Palais-Royal, derrière le Théâtre-Français, l'établissement de la célèbre mademoiselle Prévot, qui forme aujourd'hui une espèce de boutique; nous disons espèce, parce que l'espace est si petit que trois personnes peuvent à peine y acheter en même temps; mais cet établissement est connu trop avantageusement, il a une trop beile clientelle pour avoir besoin de se mettre en frais.

Les nouvelles boutiques de bouquets sont fort bien parées le jour et très brillantes le soir; la jumière du gaz donne aux sleurs un éclat presque magique. Rappelez-vous que rien n'est si joli qu'un jardin, qu'un parterre illuminé, et vous aurez une idée de ce que c'est qu'une boutique de sleurs naturelles éclairée par le gaz

On remarque principalement les nouvelles boutiques de seurs de la rue Neuve-Vivienne, du passage des Panoramas, de la rue Saint-Honoré. Je n'ai pas besoin de vous dire que les bouquetières en boutique n'ont rien de commun avec ces marchandes de bouquets qui se promènent dans les rues avec un éventaire. Ces dernières sont ordinairement coissées avec un bonnet rond ou un simple sichu de couleur, et leur langage ressemble à leur plumage; mais la bouquetière en magasin est une demoiselle de comptoir, aussi bien coissée qu'une modiste, aussi bien mise qu'une lingère, et s'exprimant avec autant de goût qu'une parsumeuse.

Ce changement dans le personnel de la marchande était indispensable pour ces nouveaux établissements; s'il se fait à Paris une grande consommation de bouquets, ce sont les petitesmaîtresses, les artistes, les lions, les dandys qui en absorbent la plus grande partie.

Vous ne verrez point d'ouvriers, de grisettes, d'hommes du peuple entrer ehez les bouquetières en boutique; ceux-là s'adresseront à la marchande en plein vent, quand ils auront par hasard une galanterie à faire ou une fête à souhaiter. Car ce qu'ils veulent alors, ce n'est point un élégant cactus ou une simple rose mousseuse; il leur faut un bouquet bien gros, bien serré, qui tienne beaucoup de place et que l'on voie de loin.

Chez la bouquetière en boutique, vous rencontrerez des jeunes gens fort élégants, des membres du Jockey-Ciub, des gants jaunes enfin, puis de ces dames toutes mignonnes, toutes parfumées, toutes vaporeuses, dont le teint est pali par le fréquent usage des fleurs.

Mais, en général, les hommes achètent plus de bouquets que les dames, et la chose est toute simple: les dames savent bien que ces messieurs n'achèteront des seurs que pour les leur donner.

Nous ne connaissons pas le langage des sleurs comme dans l'Orient; mais sans savoir faire un selam, nous savons fort bien ce que signisse l'envoi d'un bouquet.

C'est presque toujours par là qu'une homme fait connaître à une semme qu'il est épris de ses charmes. Lorsqu'on n'est pas encore bien avancé dans les bonnes grâces d'une dame, et que l'on craint d'être imprudent, on envoie un bouquet sous le voile de l'anonyme. Les dames ne resusent presque jamais ces sortes de présents; elles prétendent qu'un bouquet est sans conséquence...

et il est très rare que la conséquence ne vienne pas à la suite du bouquet.

C'est avec des bouquets que l'on témoigne à une actrice, à une danseuse, tout le plaisir que fait éprouver son talent. Souvent les fleurs volent de toutes les parties de la salle, pour venir tomber aux pieds de celle que l'on encense... Une pluie de fleurs est bien douce à recevoir; les artistes adorent ces orages.

Mais à Paris, où l'on tire parti de tout, il s'est formé aussi des entreprises de jeteurs de bouquets.

Ainsi une actrice veut obtenir un triomphe comme une de ses camarades, qu'elie croit bien au dessous d'elie pour le talent. Si elle n'a pas un protecteur, un bienfaiteur assez riche pour lui décerner les honneurs des bouquets, elle se décide à en faire elle-même les frais. C'est une petite dépense que l'on peut bien se permettre une fois par hasard.

L'actrice envoie sa mère chez l'entrepreneur de bouquets: une actrice doit toujours avoir une mère... Quand elle n'en a pas, elle en loue une, c'est-à-dire qu'elle donne ce titre à une vieille femme qui se chargera d'en remplir l'emploi, moyennant le logement, la nourriture à discrétion, et tous les petits bénéfices qu'elle pourra se procurer.

La mère de l'actrice va donc chez l'entrepreneur de bouquets, et lui dit:

- Ma fille est superbe dans le denier rôle qu'elle vient de créer. Elle essace tout ce qu'on a vu de plus beau au théâtre... C'est ravissant. c'est étourdissant... mais le public est si jobard! Quand on ne lui crie pas aux oreilles que l'on a du talent, quand on ne se fait pas mousser, enfin, il est quelquesois des années sans s'apercevoir que l'on joue bien... Il serait même assez bête pour vous sisser, si on le laissait saire! Mademoiselle X...., qui joue comme une seringue, vient d'être assommée de bouquets! On sait bien d'où cela vient!.. un petit avoué qui mange son étude pour elle!.. Enfin, c'est égal, ma fille ne peut pas rester en arrière. Je veux lui faire la galanterie d'une pluie de fleurs... ce soir, après son troisième acte... qu'est-ce que cela me coûtera?
  - En vouléz-vous beaucoup?
- Dam! je veux que ce soit bien nourri... que cela parte de tous les points de la salle... des avant-scènes surtout... surtout... c'est bon genre, et ça fait enrager les autres.
  - Alors il vous faut bien trente bouquets?
- Va pour trente bouquets! ma filleen mériterait bien trois mille, mais trente ce sera assez. Combien cela coûtera-t-il?
  - Cinquante francs.
- Fichtre! voilà une pluie un peu chère: c'est à plus de trente sous le bouquet.
  - Les seurs sont chères. D'ailleurs est-ce qu'il

ne faut pas payer le monde que j'emploie... mais les bouquets seront beaux.

- Pas de trognons de choux dedans, surtout, comme on a fait pour notre seconde amoureuse, qui en a reçu un dans l'œil, qu'elle a manqué d'être borgne... C'était une galanterie d'un Titi des troisièmes.
- Soyez tranquille, les bouquets seront beaux et bien garnis.
- A la bonne heure... Va donc pour cinquante francs. Je ferai des économies sur autre chose... je retrancherai un sou de mou à notre chaut. Ce polisson là nous ruine avec son mou. Trente bouquets, c'est entendu, et que ce soit bien jeté. D'ailleurs votre monde doit en avoir l'habitude.
  - Vous serez contente.
- Je l'espère! Si je n'étais pas contente pour cinquante francs. Justes dieux! j'aurais pu acheter deux pâtés de foie gras avec ça. Enfin, si ça pousse ma filie, ces cinquante francs-là feront des petits.

L'entrepreneur de pluies de sieurs se sait payer d'avance; c'est une précaution qui n'est jamais inutile. La mère de l'actrice s'en retourne annoncer à sa fille qu'elle aura le soir un triomphe magnisque, et on attend avec impatience ce moment.

Il arrive ensin: la pièce est jouée; l'actrice a été sort mauvaise, mais cela est sort indissérent à l'entrepreneur de pluie: il fait lancer la sienne par ses gens; les bouquets partent de divers points de la salle, mais surtout du paradis, et viennent tomber aux pieds ou sur le nez de l'actrice; celle-ci s'incline d'un air confus; le public rit, la toile tombe, et les autres actrices sont vexées.

Malheureusement, lá mère de celle qui vient d'obtenir ce triomphe en détruit bientôt tout l'effet: elle arrive sur le théâtre avec un énorme cabas, comme pour ramasser les bouquets que l'on vient de jeter à sa fille, mais en effet dans le but de les compter, et pour s'assurer si elle en a bien eu pour ses cinquante francs.

Après avoir ramassé tout ce qui était sur le théâtre, cette dame va sureter dans tous les coins, dans les coulisses... et jusques dans le trou du sousser; elle frappe du pied avec colère; ensin ne pouvant plus se contenir, elle s'écrie:

— Je suis volée!.. le gredin!.. J'avais commandé trente bouquets, je n'en trouve que vingt-quatre... Il m'en manque six!.. mais ça ne se passera pas comme ça!

On doit juger si cette sortie fait rire les autres actrices, et si l'on plaisante alors sur la pluie de seurs que la camarade vient de recevoir!..

Mais celles qui font le plus de plaisanteries sur cette aventure ne se géneront pas pour se faire ainsi arroser de sleurs; seulement elles recommanderont à leur mère de ne pasaller faire le compte des bouquets après leur triomphe.

Les pluies de seurs, au théâtre, ne sont pas toujours de commande; celles qui s'exécutent spontanément, et par le vrai public, sorment un coup d'œil ravissant. Alors vous voyez toutes les dames détacher le bouquet qui pare leur ceinture, et le lancer avec enthousiasme sur la scène.

C'est vous dire que pour aller dans nos premiers théâtres, il faut à nos dames un bouquet; il leur en faut un aussi pour aller en soirée, au concert, et il est indispensable pour le bal.

Les dames font, à Paris, une énorme consommation de bouquets, et, ce qu'il y a de singulier, c'est que ces dames en achètent fort peu, et que leurs maris n'en achètent jamais.

## CHAPITRE IV.

## Chantier de bois à brûler.

Vous qui vous chaussez agréablement les pieds devant un bon seu, étendus mollement dans un grand fauteuil à la Voltaire; bons bourgeois, commis, hommes d'affaires, employés, rentiers; vous tous enfin qui, sans avoir une assez grande fortune pour charger votre intendant ou vos domestiques des détails intérieurs de votre maison, possédez... ce qui vaut mieux encore, une épouse rangée, économe, qui s'occupe par elle-même de tous ces détails de ménage dont vos affaires, votre place, votre besogne journalière ne vous permettent point de de vous occuper vous-même, vous ne vous doutez pas de toutes les tribulations qu'il a fallu supporter en achetant ce bois que yous éprouvez tant de plaisir à tisonner.

Il y a des chantiers de bois à brûler dans presque tous les faubourgs de Paris; il y en a aussi dans l'intérieur de la ville.

Il n'y a pas long-temps encore que l'île Louvier ne rensermait à peu près que des bûches; les chantiers de cette île étaient les plus achalandés de la capitale; une grande partie des habitants de Paris saisaient le voyage de l'île Louvier, croyant y avoir du bois meilleur- et à un prix moins élevé que dans les autres chan-tiers de Paris.

Mais l'fle Louvier subit la loi du temps: elle change de locataire, de physionomie, d'aspect. On comble la petite rivière du Mail, afin de réunir l'fle Louvier au continent; on y bâtit force maisons; c'est un nouveau quartier qui s'élève là où étaient tous ces chantiers fameux!.. Je n'ai pas besoin de vous dire que les bûches ont déménagé... Il en viendra d'autres peutêtre... C'est ce que nous ne savons pas.

Mais entrons dans un chantier de belle apparence... le premier venu... Nous n'aurons que l'embarras du choix.

Voilà une petite dame assez mignonne qui veut faire sa provision de bois, et qui croit qu'il n'y a rien de si simple, après avoir choisi, et être convenu de prix, que de se faire mesurer les trois ou quatre voies de bois qu'elle vient acheter Un moment : l'action va commencer.

La mesure de la voie est placée; le cordeur s'avance, la dame ne manque pas de lui dire:

- Cordez-mol bien, je vous donnerai pour boire.

On lui répond: « Soyez tranquille, ma petite » dame! je vas vous soigner. »

Voilà notre homme qui se met à la besogne. Il prend les bûches, les place dans la voie avec une telle vivacité, que la pratique n'y voit que du seu. Cependant le cordeur qui doit soigner cette dame glisse dans son bois des tortillards, qui sont ce qu'on appelle des chambres à louer.

La petite dame, qui aperçoit beaucoup de creux dans sa voie, veut s'approcher de son cordeur pour se plaindre... Mais patatras!.. un bruit effrayant retentit à ses oreilles... Ce sont des bûches que l'on fait rouler du haut en bas d'une énorme pile... La petite dame est toute troublée par le bruit, ces bûches ont l'air de vouloir rouler sur elle... il y a des hommes qui semblent faire exprès de les envoyer de son côté. Pendant qu'elle se range et s'éloigne de la pile et des bûches qui roulent, le cordeur continue lestement sa besogne, et il glisse dans la voie qu'il mesure les bûches les plus informes.

La dame, s'apercevant de la manière dont elle est soignée par le cordeur, veut de nouveau s'approcher pour se plaindre, et commence à dire: « Retirez-moi cette bûche-là... je n'en-veux » pas. »

Mais voilà maintenant le charretier qui s'approche avec sa voiture; if la fait avancer du côté de cette dame... Elle n'a que le temps de se ranger pour ne pas être écrasée; elle s'esquive, elle cherche par un autre côté, à se rapprocher de son bois et de son cordeur, mais la maudite charrette ne reste pas un mement tranquille: le charretier prend à tâche de faire avancer, reculer, retourner son cheval, de

façon qu'étant à chaque instant occupée du soin de sa sûreté, il n'est guère possible à la personne qui achète d'avoir l'œil sur le cordeur.

Cette misérable tactique se renouvelle trop souvent pour qu'on ne la connaisse pas. On avait autrefois placé dans les chantiers de bois à brûler des jurés-piqueurs. Leur fonction était de s'assurer que justice était rendue à l'acheteur, et de faire cesser les abus que nous venons de signaler. Mais les jurés-piqueurs ont disparu... Probablement ils ne signalaient rien.

Maintenant que vous connaissez la marche, quand vous irez au chantier, armez-vous de courage, bravez les bûches qui roulent, les charrettes qui remuent, les chevaux qui piétic nent, et si l'on vous corde mal, refusez vois bois.

Dans tous les magasins vous avez le droit de laisser la marchandise, si vous trouvez qu'on ne vous pèse pas bien. Pourquoi ne ferait-on pas pour du bois ce qu'on fait pour du sucre... du café ou du riz? Le bois a voulu se mettre au niveau de ces marchandises, puisque maintenant il se fait aussi peser. Dans beaucoup de chantiers on vend du bois au poids; mais cetto nouvelle invention ne fera jamais tomber le cordage.

## CHAPITRE V.

## Les réverbères.

Les réverbères voient chaque jour le gaz envahir la place, la rue, le boulevart qu'ils éclairaient jadis, ou qu'ils étaient censés éclairer;
car, en vérité, les réverbères n'ont jamais répandu autour d'eux une lumière vive et franche;
leur flamme vacillante était souvent tourmentée par le vent, qui trouvait le moyen de pénétrer par des fentes entre les carreaux mal joints
de la lanterne; au dessous du réverbère, une
lumière rougeâtre attristrait les objets sans
permettre de bien les distinguer; puis, à quelque pas, l'ombre était plus épaisse, plus ténébreuse encore.

Mais l'huile est petit à petit chassée de tous les postes qu'elle occupait. Le réverbère ne servira plus de rendez-vous à des duellistes comme cela se voyait autrefois, et ce temps n'est pas fort loin de nous; car, sous Louis XVI encore, lorsque deux gentilshommes se disputaient à la comédie, ils allaient sur-le-champ vider leur querelle dans la rue voisine, à la clerté d'un réverbère.

En remontant plus haut, nous ne trouverions plus de réverbères que dans les principales rues de la ville, dans les quartiers qui avoisinaient le séjour habité par la cour; tout le reste de Paris était dans l'obscurité, et alors il n'était pas prudent de sortir de chez soi sans s'être muni d'une lanterne.

Vers le commencement du seizième siècle, pour tâcher de mettre fin aux nombreux brigandages qui avaient lieu dans Paris, la police avait ordonné aux habitants de cette ville de placer des lanternes allumées devant leur maison.

C'est à M. de la Reynie, lieutenant du prévôt de Paris, que l'on est redevable de l'établissement des lanternes. D'abord elles n'étaient garnies que de chandelles; la chandelle était alors dans tout son éclat, dans toute sa puissance!.. L'huile vint ensuite.

Les véritables réverbères furent inventés par l'abbé Matherot de Preguey et Bourgeois de Châteaublanc. Ce fut vers l'année 1774 que l'on commença à employer dans Paris ce mode d'éclairage.

L'allumeur de réverbères est un être à part, et d'autant plus à part, qu'étant presque toujours imprégné d'huile de la tête aux pieds, il trouve peu de personnes disposées à lui faire compagnie. C'est presque toujours un petit homme, dont on ne saurait deviner l'âge sous l'huile qui couvre sa figure: il doit avoir de trente-cinq à soixante ans; son costume n'a point de cou-

leur; l'étoffe de son pantalon et de sa veste semble être une grosse toile d'emballage: il a aussi un petit tablier attaché derrière lui; tout cela est tellement gras, qu'on en fuit le contact encore plus vite qu'on ne se gare d'un charbonnier ou d'un maçon.

Du reste, l'allumeur de réverbères fait sa besogne fort tranquillement et sans jamais s'occuper de ce qui se passe autour de lui; il ne fait pas même attention aux voitures; mais ce sont les voitures qui doivent se garer de lui quand il est au beau milieu de la rue dans l'exercice de ses fonctions

Pauvre homme! que deviendra-t-il quand le gaz aura tué tous les réverbères?

Vous le voyez, tout ce qui brille dans ce monde n'y jouit que d'un règne passager.

La chandelle a été détrônée par l'huile; l'huile est détrônée par le gaz..

Sie transit gloria mundi!

## CHAPITRE VI.

## Les trottoirs.

Les temps du trottoir sont enfin arrivés; les rues de Parls finiront sans doute par en avoir toutes; en attendant, beaucoup en sont déjà pourvues. Dans les rues neuves et larges, les trottoirs sont larges et beaux; dans les rues étroites, les trottoirs sont bien obligés de l'être aussi, car enfin il faut laisser au moins de la place pour deux voitures, qui à chaque instant peuvent se croiser.

Dans quelques rues, le trottoir n'apparaît encore que de distance en distance... on fait dix pas dessus, puis on se retrouve sur le pavé, puis on aperçoit encore un petit bout de trottoir, et ainsi de suite: cela donne toujours l'espérance que cette amélioration finira par s'établir tout-à-fait et partout.

On a blâmé les trottoirs, parce que souvent ils sont trop étroits; mais l'excuse est dans la rue elle-même; et, ainsi que nous venons de le dire plus haut, il faut bien laisser de la place pour les voitures.

Ce que l'on peut souvent blâmer en eux, c'est qu'ils ne sont pas assez élevés de terre; et cela est si vrai, que plus d'une fois nous avons vu la roue d'une volture, dont le cocher voulait sans donte dépasser un confrère, sortir de la voie qui lui est tracée, et rouler quelques secondes sur le trottoir. Alors les malheureux piétons, qui se croient à l'abri de tout danger parce qu'ils sont sur le trottoir, y sont beaucoup plus exposés que partout ailleurs, par la raison qu'ils y marchent de confiance et sans se mélier des voitures.

A Paris, les trottoirs occasionent souvent des scènes fort amusantes pour l'observateur qui n'est pas pressé... Mais ceiui qui est pressé quitte le trottoir et n'a pas le temps d'observer.

Chacun veut avoir le côté des maisons. Quand deux personnes se croisent, vous remarquerez d'abord un moment d'hésitation: c'est à qui ne cèdera pas. Il faut cependant que l'une des deux se résigne à s'écarter un instant de son côté favori, sans quoi il n'y a pas de raison pour que l'on ne reste pas des heures entières à la même piace, vis-à-vis l'un de l'antre.

Quelquesois, après avoir voulu tenir bon, les deux personnes se décident en même temps à céder le passage. Alors vous savez ce qui en advient: vous vous choquez le nez l'un sur l'autre; pour échapper à ce vis-à-vis qui vous bouche le passage, vous vous hâtez de vous jeter de l'autre côté; malheureusement le vis-à-vis, qui éprouve la même contrariété que vous, en sait tout autant, et vous vous recognez le visage

tous les deux. Cela dure quelquesois sort longtemps, et il n'y aurait pas de raison que pour cela se terminât, si l'une des deux personnes ne se tenait tranquille, en disant à l'autre: Allons, passez donc, et que cela sinisse.

Il y a des gens qui, sur un trottoir assez étroit, s'amusent à causer avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, de façon que l'on ne peut plus passer ni à droite ni à gauche, et qu'il faut descendre sur le pavé, au risque de se faire éclabousser ou écraser par les voitures, parce qu'il plaira à ces gens-là de causer en plein trottoir.

Quand vous vous trouvez derrière de telles personnes, vous avez parfaitement le droit de leur marcher sur les talons et de leur donner des coups de coude dans le dos, jusqu'à ce qu'ils aient rendu le passage libre.

Vous voyez encore des hommes qui ont la malheureuse habitude de porter leur canne ou leur parapluie sous leur bras, et de les tenir verticacalement. Quand vous allez pour avancer, vous rencontrez alors le bout de la canne ou du parapluie disposé à vous crever un œll, ou tout au moins à vous crotter votre habit. Ce désagrément est encore pis sur les trottoirs qu'en pleine rue, où l'on a plus de place pour passer. Rabattez alors ce hout de canne ou de parapluie, ou plutôt jetez-vous en travers, de manière que la tête ira cogner le menton de celui qui le porte.

Quand il pleut, le passage du trottoir est trèsdifficile dans les rues de Paris. Une forêt de parapluies se heurtent, se choquent, se rencontrent, s'accrochent quelquefois... l'un élève le sien, mais en baissant le vôtre vous rencontrez le chapeau d'une dame. Les plus heureux sont alors ceux qui n'ont pas de parapluie. Ils se fausilent, à couvert par ceux qui en ont.

Il y a encore des êtres privilégiés, pour qui le trottoir a toujours de la place, et auxquels hommes et femmes, élégants et petites-maîtresses s'empressent de céder même le côté des maisons.

Ce sont les charbonniers et les maçons.

## CHAPITRE VII.

# La galette.

Nous avons trouvé à Paris un nouveau moyen pour faire fortune. Oh! que vous êtes arriéré, vous qui, pour vous enrichir, croyez qu'il est nécessaire d'aventurer de nombreux capitaux, de faire quelque découverte utile à votre pays; de vous embarquer pour les Grandes-Indes, l'Amérique ou le Congo, d'aller fouiller les mines de Golconde ou chercher des fourrures dans les déserts de la Sibérie. Pour faire fortune à Paris, il ne faut que de la farine, du beurre... toutes choses que l'on peut assez facilement se procurer, et qui n'exigent pas de grandes avances de fonds; enfin il ne faut que savoir faire de la galette.

Oui, ceci n'est point une plaisanterie, à Paris on fait une fortune brillante, rapide, en vendant de la galette; il ne s'agit que d'avoir la vogue, et une fois que vous avez la vogue, il n'est plus absolument nécessaire de donner d'aussi bonne marchandise.

Il y a quelques années, un très modeste pâtissier vint s'établir sur le boulevart Saint-Denis; la boutique n'aurait pas pu contenir trois personnes, aussi n'entrait-on pas : on se tenait dehors, et quelquefois on faisait queue pour acheter de la galette, car c'est presque là l'unique pâtisserie dont il faisait le débit; mais il en vendait toujours et sans cesse; il en vendait depuis le matin jusqu'à minuit, et quelquesois plustardencore. Une galette n'avait pas le temps de paraître, et le pâtissier n'avait qu'à couper. Cric... crac... de tous côtés on tendait la main. pour recevoir une part de deux sous ou d'un sou... et la galette qui venait d'être détaillée était aussitôt remplacée par une autre, car, dès qu'il n'y en avait plus, il y a en avait encore, et le pâtissier recommencait à couper... Il ne faisait pas autre chose depuis que la boutique était ouverte jusqu'au moment où il la fermait, aussi lui avait-on donné le sobriquet de Coupe-Toujours.

Ce monsieur Coupe-Toujeurs fit une fortune rapide. On aurait pu croire que cette mode de galette disparaîtrait avec le débitant : non vraiment, elle n'a fait que changer de favori.

Maintenant c'est sur le boulevart Bonne-Nouvelle, chez un pâtissier placé tout à côté du théâtre du Gymnase, que la soule se porte pour avoir de la galette. La vogue de Coupe-Tenjours est surpassée; ce qui était une présérence, une prédilection, est devenu un engouement, on pourrait presque dire une sureur.

De tous les quartiers, on vient acheter de la galette chez le pâtissier du Gymnase; c'est le nom que l'en a donné à ce nouveau savori de la fortune, et, du reste, cela ne saurait en rien blesser le théâtre dont il est le voisin, car on sait que celui-ci n'a pas l'habitude de donner des galettes au public.

La société qui vient chez ce pâtissier est plus choisie ou plutôt plus mêlée que celle qui faisait queue devant Coupe-Toujours; chez celuici les blouses et les casquettes étaient en majorité; devant le pâtissier du Gymnase, vous voyez assez souvent des chapeaux, quelques dames bien mises, des grisettes assez coquettes, qui se font en riant servir une part de pâtissier en débite trois ou quatre cents par jour de la semaine; les dimanches on en vend de neuf cents à mille; une galette entière coûte trente sous; un fabricant doit bien gagner moitié sur sa marchandise, calculez, d'après cela, le bénéfice quotidien du pâtissier.

O mon siècle! vous avez fait de bien belles choses!.. Vous avez fait voyager par la vapeur; vous nous éclairez par le gaz; vous avez proclamé la liberté de la presse; vous avez aboli de Paris la roulette, la loterie, la mendicité; vous avez banni de la plupart de vos promenades les filles publiques, qui empêchaient les femmes honnêtes de s'y montrer: vous êtes le siècle des lumières, des decouvertes, des arts, du romantisme, des barbes, des moustaches et des cigares; mais il faut bien en convenir également, vous êtes aussi le siècle de la galette!

## CHAPITRE VIII.

## Cabriolets-Milords.

Voici une invention tout-à-fait confortable, agréable, et qui doit être durable.

Le cabriolet va plus vite qu'une voiture, c'est connu; est-ce parce qu'il n'a qu'un cheval?.. probablement. On dit que l'union fait la force; comme sans doute il n'y a point d'union entre deux chevaux de fiacre, ces pauvres bètes montrent plus de force quand on ne leur donne point de compagnon d'infortune.

Ainsi donc, quand vous alliez à un rendezvous et que vous aviez peur d'être en retard, vous preniez un cabriolet; vous en preniez un quand vous vous rendiez chez une jolie dame; quand vous alliez en solliciteur près d'un homme puissant, quand vous couriez après un débiteur, quand vous aviez une bonne nouvelle à dire à un ami; enfin toutes les fois que vous désiriez arriver vite.

Mais ce qui ne vous était pas agréable, c'était de vous trouver assis près d'un cocher qui n'est pas toujours propre; qui souvent sent le vin, l'eau-de-vie ou l'ail, quelquefois tous les trois à la fois, et la pipe par dessus le marché; qui à chaque instant se remue, se retourne pour

regarder au carreau derrière; qui prend et remet son fouet, jure après son cheval, après les autres voitures, après les passants, et frotte son pantalon contre le vôtre.

Quand vous êtes seul, vous pouvez à la rigueur supporter tous ces petits désagréments en vous retranchant à l'autre extrémité du cabriolet, en laissant un petit espace entre vous et le cocher. Mais si vous aviez une dame avec vous, naturellement vous lui donniez le coin; vous étiez au milieu, et vous aviez le cocher à peu près sur vos genoux. Et puis causez donc avec intimité, avec abandon, quand vous avez presque sur vous un homme qui vous entend, qui est témoin de vos moindres mouvements et qui quelque-fois se permet de lâcher un mot dans votre conversation.

Le cabriolet-milord est une nouvelle invention qui vous débarrasse de tous ces inconvénients. Le cocher n'est plus assis avec vous dans l'intérieur; il a un siége isolé, assez élevé et assez éloigné du cabriolet pour ne plus entendre ce qui se dit derrière lui. Ce nouveau cabriolet a aussi deux petites roues de plus que les anciens, ce qui lui donne nécessairement plus de solidité et expose moins les personnes qui sont dedans à verser.

Montez, couple fortuné, qui voulez ailer vite... je ne vous dirai pas que le milord va comme le vent (ce n'est pas l'habitude des voitures de

louage à Paris, et de ce côté nous ne l'emportons pas sur les étrangers), mais du moins vous jouirez de tous les agréments du cabriolet; vous aurez de l'air, vous verrez les passants, les boutiques, la verdure, si vous allez à la campagne; vous pourrez rire, vous faire des confidences, vous prendre la taille, vous serrer les mains, vous regarder bien tendrement, et tout cela sans avoir un cocher sur vos genoux.

Et puis, encore un autre agrément : si vous ne voulez pas être vu par les passants, ce qui arrive quelquefois, rien de plus facile dans un cabrielet-milord; vous y serez même mieux caché que dans toute autre voiture dont les stores ne ferment pas toujours bien. Ces nouveaux cabriolets ont sur le devant de la capotte une espèce de volet en bois à plusieurs brisures et attaché par une lanière en cuir. Vous défaites la lanière... prenez garde à vôtre tête, car le volet se développe avec une rapidité estrayante; il ferme toute l'ouverture du cabriolet, et vous vous trouvez alors comme dans une boîte, éclairée quelquesois par un petit carreau, mais le plus souvent par de petites rosaces pratiquées dans le volet.

Alors je défie bien à l'œil le plus exercé de vous apercevoir, et vous pouvez impunément parcourir les quartiers peuplés de vos plus intimes ennemis.

Le cabriolet-milord a obtenu beaucoup de suc-

cès, et cela devait être. Maintenant sur toutes les places on se les dispute; il n'y en a jamais assez; ils enlevés comme un coupon de loge des Bouffes, comme une danseuse dans un bal, comme une glace dans une soirée, comme un morceau de veau rôti dans une noce de village, comme la jarretière d'une jolie mariée, comme le premier soupir d'un jeune cœur, comme toutes les primeurs en général.

Le cabriolet-milord est la voiture du père de famille qui mène son épouse et sa fille à la fête du village voisin; du mari et de la femme qui n'ont aucune raison pour vouloir s'enfermer dans un fiacre; de ces bonnes gens qui n'allant pas souventen voiture, sont bien aise de se faire voir quand cela leur arrive; du jeune homme qui a une jolie maîtresse et qui se pavane auprès d'elle; des enfants qui sont contents de voir le monde tout en roulant, et des parents qui sont heureux de faire plaisir à leurs enfants; de l'observateur qui regarde toujours par où il passe; puis enfin de toutes les personnes qui ont peur dans une voiture qui n'a que deux roues et qui n'ont pas cette crainte dans un milord.

Vous voyez que le milord réunit l'utile à l'agréable, et qu'on peut lui appliquer le fameux vers d'Horace :

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

## CHAPITRE IX.

# Les faux-toupets.

Comme malgré les pommades du Lion, de l'Ours, du Chameau, les huiles régénératrices et toutes les inventions sublimes destinées à faire revivre notre système capillaire, on n'est pas encore parvenu à faire pousser les cheveux quand ils n'en ont pas envie, le faux-toupet a acquis un grand degré de perfectionnement.

C'est au point qu'à Paris les dames n'osent plus se fier à rien.

Un monsieur dont la sigure a du charme, dont la tournure est élégante, se présentera en société; il y brillera par ses manières, son esprit et ses beaux cheveux noirs, rejetés hardiment sur le côté.

Les dames aiment toutes ces petites choseslà... elles ont assez de bonté pour s'y laisser prendre. C'est bien menteur quelquefois.

Écoutez plutôt la conversation de deux jolics dames, dans une de ces réunions où les petitsmaîtres se donnent rendez-vous:

--- Monsieur de G.... viendra-t-il ce soir? c'est un homme charmant, n'èles-vous pas de monavis?

- Mals, je le pensais comme vone fl y a

quelques jours, je trouvais M. de G.... fort beau garçon... Il me semblait un cavalier accompli. Aujourd'hui, il a terriblement perdu dans mon opinion!

- Et pourquoi cela, ma chère? qu'a-t-il fait, qu'avez-vous appris sur son compte?.. oh! de grâce, contez-moi cela.
- we Vous ne connaissez donc pas son aventure avec la comtesse Mallenne?
- '--- Comment, cette superbe dame aux yeux noirs; qui, dit-on, porte toujours un petit stylet dans sa ceinture, pour punir un amant qui la trahirait?
- vous qu'à Paris les dames excentriques, romantiques, les lionnes, enfin, ont voulu faire venir cette mode; quelques unes ont porté à leur ceinture de ces joits petits stylets à manche d'or guilloché, ciselé ou enrichi de pierres précieuses; par exemple, elles avaient grand soin de faire arrendir et émousser la pointe de la lame, afin qu'elle ne les piquât point.
- Et que voulaient saire avec cela les tionnes de Paris?
- Panit aussi un amant infidèle... enfin jouer un peu à l'italienne ou à l'espagnole. Mais cela n'a pas pris... le stylet n'est pas dans nos mœurs, fort houreusement.
- Revenons à monsieur de G.... Je vous écoute.

- Il était, dit-on, l'amant de la belle Italienne, et celle-là n'a pas un stylet pour rire. Dernièrement, avant appris que monsieur de G... avait été au bols de Boulogne avec une dame, elle lui écrivit de venir chez elle; et là, après une scène fort sérieuse, tira son stylet et menaca son infidèle de le poignarder. De G.... eut peur et voulut suir. La comtesse courut après lui, le saisit par ses beaux cheveux noirs... leva son poignard... Mais de G.... continua de se sauver et disparut enfin, laissant dans les mains de la superbe Italienne un toupet de cheveux si admirablement bien fait, que jusqu'alors on avait cru que c'était vraiment les siens. On assure que cette découverte calma sur-le-champ la fureur de la comtesse; elle partit d'un éclat de rire, et écrivit à M. de G.... qu'il pouvait sans crainte venir rechercher ses cheveux; qu'elle n'était pas jalouse d'un homme qui portait un faux-toupet.
- Eh quoi! il serait possible!.. ces beaux cheveux noirs que j'ai si souvent admirés sur le front de monsieur de G.... c'était faux!
  - Oui, ma bonne amie!
- Oh! alors, les hommes sont des monstres! nous abuser ainsi!
- Il y en a beaucoup qui ont de faux mollets!
  - Cela devient indigne! si cela continue, on ne pourra plus se fler à rien. Ah! je me rap-

pelle que mon cousin, dont j'ai souvent admiré les jolis cheveux blonds, ne veut jamais me laisser passer mes doigts dans ses boucles... avec un cousin, vous savez que cela se fait... c'est sans conséquence!..

- Oh! tout-à-fait! j'ai conservé l'habitude de coiffer mon mari.
- Moi, dès demain, lorsqu'il ne s'y attendra pas, je tirerai les cheveux blonds à mon cousin, et s'ils sont faux... ah! je vous jure bien que je ne chanterai plus avec lui le moindre petit duo.

Le faux-toupet ensonce la perruque; on le trouve plus léger, plus jeune, et surtout plus trompeur.

A Paris, presque tous les coiffeurs en renom excellent dans la confection et la pose du fauxtoupet; et quoi qu'en puissent dire les dames, bien des hommes les abuseront encore avec des cheveux postiches. Et quel mal, après tout, de se couvrir la tête, si l'on a peur de s'enrhumer du cerveau?

C'est innombrable, la quantité d'hommes qui portent des faux-toupets, et combien il y en a que l'on n'a jamais devinés, quoiqu'ils se montrent surtout dans les endroits les plus fréquentés de la grande ville.

Cela prouve qu'à Paris les hommes sont généralement fort bien coiffés.

: ;

## CHAPITRE X.

Une soirée dans la petite propriété.

Une vérité qui blessera sans doute beaucoup de personnes, car il y en a peu qui aiment la vérité, c'est qu'ici-bas nous sommes tous des singes... oui, des singes... cela vous fait faire la grimace, ce n'est pas cela qui réfutera ce que j'avance.

Ce que l'on sait à la cour donne le ton parmi ies grands personnages, la noblesse, les hauts emplois. Ceux-ci sont imités ou singés (c'est absolument la même chose) par les banquiers, les notaires, les capitalistes, ce que l'on appelle la grande propriété. Puis vient la bourgeoisie, la petite propriété qui veut singer la grande, et qui à son tour est singée par les artisans aisés, qui sont singés par les ouvriers, lesquels le sont encore par le bas peuple: vous voyez bien que c'est à n'en plus sinir, et comme a dit La Fontaine:

Tout petit prince a des ambassadeurs, Tout marquis veut avoir des pages.

On donne des soirées dans le grand monde, dans la haute propriété; la petite en donne à son tour; c'est très naturel : les artisans en donnent aussi; il y a des portières qui ont aussi des raout dans leur loge. Tout se perfectionne.

Dans la grande ville, on est plus libre que partout ailleurs de faire ce qui plaît, de satis-faire ses penchants, sa vanité; au milieu de tant de monde, où chacun ne songe qu'à soi, on redoute bien moins les cancans que dans une petite ville.

Assistons à une soirée de la petite propriété. Elle se donne rue Quincampoix, chez un ancien employé des postes, qui a sa retraite, embellie par une semme qui n'a jamais été jolie, mais qui en vieillissant est devenue grognon, maussade et malade imaginaire. Ajoutons à cela une jeune fille de seize ans, que l'on vient de retirer de sa pension où elle obtenait tous les premiers prix, et qui n'est pas capable de raccommoder un accroc à sa robe; puis une autre petite fille de huit ans, qui promet de marcher sur les traces de sa sœur, et que l'on trouve pleine d'esprit, parce qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tète: voici pour la famille.

Un revenu de trois mille francs, sur lequel il est difficile de faire des économies; un logement au troisième étage, composé de quatre pièces; des meubles qui datent de 1812; une vieille bonne raisonneuse, mais à laquelle on tlent, peut-être parce qu'elle boit le vin en cachette et remet de l'eau dans les bouteilles: voilà pour l'intérieur.

M. Ducroquet, c'est le nom du chef de citée famille, chérit ses enfants, c'est le devoir d'un bon père; mais il a un faible pour sa fille aluée Ophélia, et depuis qu'on l'a retirée de son pensionnat, où elle était élevée avec des filtes de marquis, de duc et pair et d'agents de changé, mademoiselle Ophélia bâille toute la journée au nez de ses parents, en disant qu'elle s'ennuie et qu'elle regrette sa pension.

Touchante naïveté! et bien faite pour charmer le cœur de ces bons parents, qui se saignent pour donner ce qu'ils appellent une brillante éducation à leurs enfants.

Eu voyant bâilir sa file ainée, M. Ducroquet s'est dit: « Il est certain que notre intérieur est assez manssade... ma femme se plaint sans cesse, elle se croit continuellement maiade... je m'ennuie beaucoup aussi, moi. Ophélia a parfaitement raison de bâilier. Une fille qui a remporté tous les premiers prix à son pensionnat... et qui revient chargée de couronnes... auveit besoin de voir du monde pour y faire briller tes talents. C'est très juste; car à quoi sert d'avoir des talents, si vous vivez comme un ours?... les ours n'apprennent ni le dessin ni la musique, parce qu'ils ne vont pas en soirée.

Le résultat de ces réflexions fut la résolution bien arrêtée de donner pendant l'hiver plusieurs soirées. Mademoiselle Ophétia applaudit au préjet de monsieur son père. La petite sœur sauta dejoie en disant que ce serait bien farce; la maman soupira en assurant que cela lui donnerait mai à la tête; la bonne bougonna en prétendant que l'on salirait l'appartement et que le lendemain elle en aurait pour la journée à nettoyer. Mais M. Ducroquet avait rapporté de son administration des postes une grande exactitude dans ses projets et ses actions. On donna des soirées.

or, quand ce grand jour, ou plutôt ce grand seir arrive, dès le matin, M. Ducroquet fait le budget de la dépense. On donnera de l'eau sucrée, ou de l'eau pure à la volonté des personnes qui auront soif, et puis on fera circuler une grosse brioche que l'on aura soin de couper en petits morceaux. On allumera les deux lampes (la petite propriété ne peut pas encore aborder la Carcel); enfin il y aura des flambeaux avec de la bougie de l'Étoile pour les tables à jeux et le piano, mais on aura grand soin de ne les allumer que lorsqu'ils seront indispensables, et on ne manquera pas de les souffier aussitôt qu'ils ne seront plus en activité de service.

La vicille bonne secone la tête en murmurant, ce qui signific qu'elle a entendu et qu'elle obéira si cela lui convient; madame Ducroquet ne s'occupe de rien, elle se fait de la tisane; elle boit de la mauve, parce qu'elle croit qu'elle va avoir une affection de poitrine, ou une affection

nerveuse. M. Ducroquet s'en alarme fort peu; il assure que son épouse n'a jamais eu que ces affections-là.

Mademoiselle Ophélia s'occupe dès le matin du genre de coiffure qu'elle adoptera; après le diner, elle ne s'est pas encore décidée; elle est de fort mauvaise humeur, parce qu'on n'a pas voulu qu'elle fit venir un coiffeur; le revenu de M. Ducroquet ne lui permet pas de donner un coiffeur à sa fille; c'est ce qu'il lui fait entendre, en ajoutant:

- Mais lorsqu'on a autant de talent que toi... lorsqu'on a remporté tous les prix... ensin quand on a reçu une si belle éducation, on doit savoir se coisser soi-même.
- Par exemple!... cette bêtise!... reprend mademoiselle Ophélia en haussant les épaules, est-ce que nous avons des perruquiers pour professeurs?

Le papa pourrait trouver la réponse impertinente, il préfère la trouver fort spirituelle; c'est d'un bien bon père.

L'heure de la réunion est arrivée, et mademoiselle Ophélia n'a pas encore achevé sa toilette. Cependant tout est disposé dans le salon. Mademoiselle Héloïse (c'est la petite fille) court d'une chambre à l'autre, en s'écriant:

- Oh! que c'est joli chez nous... on ne dirait plus que c'est chez nous!..

Les lampes sont allumées, le piano ouvert,

car il y a un piano; c'est maintenant un meuble indispensable, même chez les personnes qui p'en touchent pas et qui n'aiment point la musique.

On a préparé deux tables de jeu. L'une pour la bouillotte, qui est revenue à la mode, mais que maintenant on joue à quatre au lieu de la jouer à cinq comme autrefois. Une autre table sera pour le boston, ou l'impériale, ou le piquet, selon qu'il y aura des amateurs; quant à l'écarté, il est à peu près banni de toutes les soirées; on a trouvé que cela aliait trop vite, et que, dans les réunions les plus honnètes, on pouvait y tricher.

M. Ducroquet examine ses jeux de cartes; il y en a qui n'ont servi que quatre sois, ceux-là lui paraissent encore très propres; il les laisse sur la table, en les enveloppant dans du papier sur lequel il replace quelquesois une banda, asin que l'on soit libre de supposer que ce sont des jeux neuss. Personne ne se se le a illusion.

La société n'arrive que vers les huit heures et demie; c'est trop tard pour des personnes qui veulentse retirer à onze heures. Mais on se figure que c'est bon genre; et c'est à qui n'arrivera pas le premier. Celui qui se présente dans un salon où il n'y a encore personne que les maîtres de la maison, est désolé d'être venu si tôt et jure tout bas que cela ne lui arrivera plus. Cependant, si tout le monde en disait autant, la réunion pe se

réunirait jamais. Un ancien commerçant et sa femme inaugurent la soirée. M. Ducroquet va au-devant d'eux, en s'écriant:

Ah! que vous êtes aimables de venir de bonne heure!.. quand je dis de bonne heure, il est déjà tard... C'est égal, vons arrivez, au moins... et votre santé, madame Boulignot... Toujours bonne?..

- Excellente, monsieur, je vous remercie.
- Oh! ma femme se porte comme la porte Saint-Denis! s'écrie M. Boulignot, en se frottant les mains et regardant autour de lui d'un air malin.
- Je n'en dirai pas autant de ma santé, murmure madame Ducroquet...
  - Vous souffrez, madame?.
- Eh mon Dieu oui! J'ai une douleur sourde... dans l'estomac... et puis parfois ça me tient dans le dos... Avez-vous éprouvé cela?
- Ma femme n'a jamais de douleurs sourdes, dit M. Boulignot; quand par hasard elle se fait la plus légère égratignure, elle crie comme un aveugle qui a perde son rotin.

Madame Boulignot donne une petite tape sur le bras de son mari, en disant: « Taisez-vous » donc, mauvais cœur! » d'un air qui signifie: « Ah! cher ami! que tu es aimable! »

— Mais où donc est mademoiselle Ophélia?..
je ne l'aperçois pas, reprend Boulignot en examinant tous les petits coins du salon, comme

s'il cherchait la demoiselle de la maison sous les meubles.

— Elle va venir... je crois que sa toilette... n'est pas encore achevée, dit la maman.

En ce moment, la petite Héloïse entre dans le salon en cabriolant, et s'écrie :

— Ma sœur n'a pas assez d'épingles noires; elle dit que notre maison est une baraque auprès de son pensionnat!.

M. Ducroquet fait taire sa petite fille et lui glisse une pièce de dix sous dans la main, afin qu'elle envoie sa bonne acheter des épingles noires pour Ophélia. Héloïse va trouver sa bonne et lui transmet la commission; la bonne entre en fureur, parce qu'on l'envoie acheter des épingles noires, lorsqu'elle a déjà tant à faire, lorsqu'il faut qu'elle prépare des verres et coupe la brioche; elle sort en envoyant tout le monde au diable.

La petite Héloïse laisse crier sa bonne, mais lorsqu'elle est partie, elle coupe elle-même de la brioche, et en met une grosse part dans sa poche.

Cependant la société arrive; c'est un employé aux Messageries, avec son épouse et son chien, une levrette qui monte sur tous les meubles et met ses pattes sur tous les pantalons. C'est un vieux garçon qui affecte de parler très haut et de tousser très fort, pour faire voir qu'il a une excellente poitrine. C'est un monsieur qui a un

gilet piqué, du linge assez sale, un habit qui n'est pas brossé et une figure qui a l'air de n'être jamais débarbouillée. Celui-là est soi-disant un artiste; il salue d'un air à moitié endormi, puis il va s'asseoir sur un fauteuil, où bientôt il a l'air de dormir tout-à-fait.

C'est une petite grosse semme qui a passé la quarantaine et que l'on appelle mademoiselle, et qui fait la solichonne, l'ensant, la mignarde en parlant. Elle se croit toujours une jeune personne, parce qu'elle est toujours demoiselle; c'est un moyen d'ètre jeune toute sa vie.

Puis c'est une grande dame, mince, longue, jaune, avec ses deux filles, qui n'ont que quinze et seize ans, et sont à peu près de sa taille; et son fils, qui n'a que treize ans, et dépasse déjà ses deux sœurs. Cette famille réunie donne l'idée d'un botte d'asperges.

Puis ce sont des jeunes gens à moustaches et sans moustaches, des fashionables du quartier; quelques dames gentilles; ensin, quelques hommes entre deux âges, de ces personnages sans conséquence, qui, dans une réunion, servent à remplir les vides, à boucher les trous.

Mademoiselle Ophélia est venue au salon, mais d'un air de mauvaise humeur, parce qu'elle n'est pas parvenue à se coisser à son goût. Sa mère lui reproche d'avoir été si long-temps à s'habiller, et elle lui répond avec aigreur:

— Ah! c'est commode avec cela! On manque de tout ici.

Les dames s'asseyent en demi-cercle devant la cheminée, vieille habitude, qui jette sur-lechamp du froid et de l'ennui dans un salon, et que l'on a avec juste raison bannie de ceux où l'on sait vraiment amuser sa société.

Pendant un assez long espace de temps les dames causent entre elles à demi-voix; les hommes causent entre eux tout bas. On n'entend qu'un léger murmure sourd : on se croirait dans le salon d'un malade. C'est extrêmement gai.

Madame Ducroquet s'est assise près d'une vieille dame, à laquelle elle conte tous les maux qu'elle ressent, toutes les douleurs qu'elle a éprouvées, et tous les remèdes qu'elle a faits et qu'elle compte faire. La vieille dame, que cette conversation ne doit pas amuser du tout, écoute cela en rèvant à ce qu'elle mangera le lendemain pour son diner.

- M. Ducroquet fait le tour du cercle en dehors, faisant de son mieux pour dire un petit mot aimable à chaque dame. Cela se borne souvent à des phrases comme :
- Et.. vous allez toujours bien? Il a fait très froid ce matin; mais le temps s'adoucit. Et tout le monde se porte comme vous voulez dans votre famille? Vous êtes bien aimable d'être venue. Et... qu'est-ce que vous nous direz de neuf? Vous avez un bonnet qui vous va comme un ange... Je ne vous reconnaissais pas quand vous êtes entrée.

Quand il a épuisé ce catalogue de jolles choses, le maître de la maison regarde son monde d'un aîr qui veut dire:

— Il faut pourtant que j'amuse tous ces genslà.. C'est très fatiguant... On ne peut pas toujours avoir de l'esprit. Occupons-les.

Il propose de faire un peu de musique. Tout le monde applaudit, chacun paraît enchanté; mais quand il s'agit d'aller au piano, personne ne veut en approcher.

M. Ducroquet s'adresse à chaque personne qu'il sait être musicienne.

- Madame, vous allez nous chanter quelque chose.
  - Non pas ce soir, cela me serait impossible.
  - · Vous, mademoiselle?
- Oh! monsieur, vous n'entendez donc pas comme je suis enrhumée.
  - Alors madame votre sœur.
- Moi, je chanterais volontiers; mais je ne sais rien du tout...
- Mais, mademoiselle Ophélia, disent quelques jeunes gens, est-ce que nous ne l'entendrons pas?
  - Moi! je ne chante jamais! répond Ophélia.
- Mais vous touchez du piano, mademoiselle; si vous vouliez nous jouer un morceau?
- Ah! oui, dit madame Ducroquet. Ophélia, joue-nous donc ce grand morceau... que tu étudies dépuis long-temps... et qui t'oblige à

casser des cordes de ton plano. . dans certains passages...

— Pour le jouer, il faudrait que je l'eusse parfaitement dans les doigts... Mais certainement je ne le jouerai pas.

Le petit air insolent avec lequel la jeune personne vient de répondre à sa mère frappe désagréablement la plupart des personnes qui composent la société, et un monsieur fait observer à un de ses voisins que, dans la plupart de ccs pensionnats où l'on donne aux demoiselles une brillante éducation, on oublie toujours de leur enseigner le plus nécessaire, c'est-à-dire la politesse et le respect envers leurs parents. Quant à la tendresse, à l'amour filial, cela ne s'enseigne pas, et cela devrait toujours se trouver dans le cœur des enfants: malheureusement il n'en est pas ainsi.

Toutes ces jeunes personnes qui ont remporté des prix, qui savent soi-disant plusieurs langues étrangères, qui savent la musique, le dessin, l'histoire, qui savent une foule de choses ensin, ne se doutent pas combien un ton maussade, impertinent avec leur père ou leur mère fane vite les couronnes qu'elles ont reçues; elles croient montrer de l'esprit, elles font preuve du contraire; elles se figurent en saisant les raisonneuses avoir l'air de petites settes. Elles ne savent pas combien on repose avec plaisir ses yeux sur

les jeunes affes qui se sont gloire de chérir ét de respecter leur mère!

Mademoiselle Ophélia persistant à ne point jouer du piano, M. Boulignot dit tout bas que probablement elle n'a pas encore cassé assez de cordes pour savoir jouer son morceau.

Et M. Ducroquet voyant que personne n'est disposé pour faire de la musique, se décide à faire commencer le jeu. Il forme une bouillotte; la fiche est à un sou ét la cave de dix. Le vieux garçon, auquel on a fait prendre une carte, trouve que c'est jouer un peu cher, mais enfin il consent à risquer une cave.

M. Ducroquet essaie ensuite de former une autre table; mais l'un est pour le wisk, l'autre pour le boston; on se décide à ne rien faire. La demoisolie de quarante ans, à qui le maître de la maison offre de jouer; répond qu'elle aime mieux causer. En estet, élie ne cesse point de bavarder dans l'oreille d'une dame assise à côté d'elle; puis elle se lève, emmène une autre personne chuchoter dans un coin, et bientôt on entend des éclats de rire qui ne semblent poussés que pour faire de l'esset.

La demoiselle surannée ignore apparemment que dans une réunion il n'est pas honnête d'aller chuchoter dans les petits coins, et d'affecter près d'une personne d'avoir à dire à quelqu'un des choses qu'on ne veut pas qu'elle entende. Mais quand on n'a pas pu parvenir à se marier, il y a tant de choses que l'on ignore.

Sur les dix heures du soir, la bonne entre dans le salon avec un plateau et des verres d'eau... qui ne sont pas sucrés du tout.

Un moment après elle paraît avec une assiette sur laquelle la brioche est coupée en morceaux tellement petits qu'il en faudrait deux pour faire une bouchée raisonnable. Elle passe très vite avec son assiette et sans s'arrêter devant personne, de façon que pour saisir au passage un échantillon de brioche, il faut le viser d'avance, absolument comme on vise l'anneau lorsque l'on joue une partie de bagues.

M. Ducroquet est obligé de rappeler sa bonne, qui va s'en retourner avec son assiette presque intacte, et de lui dire:

- Eh bien!.. qu'est-ce que vous saites donc, Marianne; attendez donc... venez donc ici... ces dames yeulent de la brioche...
- Dame, murmure la bonne, vous m'avez dit de faire circuler,, c'est ce que je fais...
- Et puis, dit tout bas M. Boulignot, c'est un procédé assezingénieux pour présenter plusieurs sois de la brioche dans la soirée.

Sur les dix heures du soir, une dame que l'on avait priée de chanter, et qui avait resusé sous prétexte d'un grand mai de gorge, va nonchalamment se placer devant le piano, joue quelques préludes, sredonne queiques passages, et commence ensin un air en disant à mademoiselle Ophélia:

- Savez-vous cette romance d'Amédée de Beauplan?...

Et sans attendre qu'on lui réponde, elle chante la romance tout entière; à peine a-t-elle fini qu'elle s'écrie :

— Et celle-ci de *Bérat...* vous allez voir comme c'est joli.

La romance de Bérat est exécutée. Alors cette dame se souvient d'une chansonnette ravissante de Loïsa Puger; qui n'a pas moins de quatre couplets; elle n'en oublie pas un. Ensuite vient une autre romance; il n'y a plus de raison pour que cette dame s'arrête depuis qu'on ne la prie plus de chanter.

Et M. Boulignot, qui est le loustic de la scciété, dit en souriant à un jeune homme :

— Comme c'est heureux que cette dame ait oublié qu'elle a mal à la gorge.

Une altercation à la bouillotte met sin à la musique. Le vieux garçon réclame à la grande dame mince une siche pour un brelan que celle-ci dit lui avoir payé. Chacun prétend être sûr de son fait. Le vieux garçon cède, tout en murmurant:

— Je cède parce que je suis un homme... d'ailleurs ce n'est pas pour le sou... assurément... mais je suis sûr que madame ne m'a pas payé mon brelan.

Sur les onze heures le jeu se termine. Déjà plusieurs personnes sont parties, et depuis

long-temps la petite Héloïse est endormie sur une chaise. On se souhaite le bonsoir, on prend ses chapeaux, pelisses, manteaux, paletots, et on laisse la famille Ducroquet se livrer au repos qu'elle a si bien gagné, après s'être donné tant de mal pour recevoir dignement la société.

Mais tout le long de l'escalier on entend le vieux garçon dire à la grande dame mince avec laquelle il a joué à la bouillotte :

— Je vous assure que vous pe m'avez pas payé mon brelan; ce n'est pas pour un sou... tout le monde sait bien que je ne suis pas à cela près d'un sou... mais c'est une siche que j'ai reçue de moins.

#### CHAPITRE XI.

## Les bornes décentes.

On a élevé sur les boulevarts, à des distances peu éloignées, des espèces de colonnes de dix à douze pieds de hauteur, qui se terminent par une boule et une pointe menaçant le ciel : ce genre d'architecture rappelle les minarets de l'Orient, et je ne vois pas en quoi nos nouvelles colonues peuvent avoir l'intention de nous rappeler des Turcs.

Ces bornes, puisqu'on nomme ainsi ces petites colonnes, sont creuses par le bas jusqu'à hauteur d'homme; elles ont une ouverture assez grande pour qu'une personne puisse pénétrer dedans. De loin, elles pourraient passer pour des guérites, mais en approchant on s'aperçoit qu'elles sont destinées à l'usage du civil comme du militaire, et que les hommes peuvent s'y introduire pour y satisfaire une de ces infirmités naturelles dont ils sont trop souvent atteints à la promenade ou dans les rues.

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette nouvelle invention : tout ce qui tient à faire respecter la décence, tout ce qui peut empêcher que l'on ne fasse rougir le front de nos femmes et de nos filles, mérite notre approbation, et, dans la grande ville, les hommes oublient beaucoup trop souvent cette décence d'action qui devrait être la première règle de leur conduite. Voyez ces beaux messieurs, qui par leur toilette et leurs manières, veulent affecter le ton de la bonne société; dans leur langage ils se servent des termes les plus recherchés, les plus pudiques, et bondissent de colère lorsqu'un écrivain a l'audace d'employer certains mots, certains termes dont se servait Molière. Ces messieurs là, si sévères en paroles, montrent parfois dans les rues, dans les promenades, un oubli de toute bienséance que l'on concevrait à peine chez un homme de la plus basse extraction.

Les bornes décentes doivent donc être louées; mais pourquoi n'en a-t-on placé que sur les boulevarts? Pourquoi n'en pas mettre aussi dans les rues, dans les carrefours? A quoi me servira-t-il de pouvoir me promener tranquillement avec ma femme ou ma fille dans une promenade de Paris, si en détournant une rue nos yeux rencontrent ce que jusque là les colonnes nous ont caché?

## CHAPITRE XII.

## Les floueurs.

C'est encore un nouveau mot, mais il est adopté: maintenant les jeunes gens de la haute société, les petits-maîtres, les lions, disent:

Je suis floué! comme ils auraient dit autrefois: Je suis pris pour dupe! et dans le style plus familier: Je suis enfoncé!

Le sloueur d'aujourd'hul est l'aigresin d'autrefois ; ce n'est pas tout-à-sait l'escroc, mais cela y ressemble beaucoup.

Le danger qu'il y a surtout dans la société des floueurs, c'est que très souvent ces messieurs sont amusants, ils procèdent à leur petite entreprise d'une manière tout aimable : ils sont forts gais en compagnie; ils plaisantent fort drôlement la personne qu'ils veulent duper, et quelquesois ils la plaisantent encore lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle était leur victime : il n'y a pas moyen de se sâcher avec ces messieurs ; aussi n'est-il pas rare que vous vous laissiez souer plusieurs sols par le même individu.

Quelquesois vous voyez arriver chez vous un monsieur que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais aperçu; mais il se présente avec un ton d'assurance, d'aisance qui vous impose;

il est bien vêtu, il vous aborde en souriant, il vous saiue comme on ferait à un intime ami, il désire avoir avec vous un entretien particulier. Vous êtes en train de déjeuner ou de travailler, mais ce monsieur est si pressant, si persistant que vous n'osez refuser: à la manière dont ce monsieur s'annonce, vous pensez que ce doit être un grand personnage, qui vient dans votre intérêt vous donner un avis important; enfin, comme tout en vous saluant l'inconnu vous pousse presque dans votre cabinet, vous y entrez avec lui, vous lui présentez une chaise sur laquelle il s'étend avec abandon, et vous attendez avec impatience qu'il s'explique.

Alors on vous débite une histoire bien romanesque, bien lamentable, on y mêle de la politique .. mais, tout en touchant cette corde, on vous regarde du coin de l'œil pour tâcher de deviner votre opinion; si l'on s'aperçoit que vous ne mordez pas à celle que l'on vient d'émettre, on en change très habilement et l'on en caresse une autre.

Ensuite on tire de sa poche un volumineux paquet de papiers, que l'on a dû montrer souvent, car ils sont sort sales et très vieux; on désait le paquet d'un air grave, ou souille au milieu d'un tas de paperasses, on y touche avec précaution et comme si c'était des reliques. Ensin on prend une lettre tout ouverte, et on vous la présente en vous disant: Lisez!

Vous essayez de lire cette missive qui est écrite ordinairement dans une langue qui ressemble à tout, excepté à du français; vous voyez cependant qu'il s'agit d'un illustre infortuné, qui a été obligé de s'expatrier pour une foule de raisons qu'il serait trop long de vous apprendre, et pour lequel on a fait des souscriptions dans toutes les villes où il a bien voulu séjourner.

Et pendant que vous lisez, le monsieur a encore parmi ses papiers une espèce de grande pancarte bien jaune, bien enfumée, couverte de taches d'encre et d'une foule d'autres taches de toutes les couleurs; il vous la présente en vous disant:

Voici la liste des personnes qui ont souscrit pour moi; veuillez l'examiner; elle est revêtue des noms les plus honorables dans les sciences, les arts et le commerce.

Vous jetez un coup-d'œil sur les signatures lilisibles; vous ne connaissez aucun de ces noms qui sont tà; si par hasard vous en trouvez un de connu, il n'est pas probable que vous puissiez vous assurez si c'est bien véritablement la signature de la personne. Vous commencez à vous apencevoir que ce monsieur, qui s'est présenté chez vous avec tant d'assurance et des laçons si dégagées, vient tout bonnement vous demander l'anmône; et tandis que vous repliez la lettre, on chezchant ce que vous allez lui répondre, il vous, dit: — Mon cher monsieur, vous êtes connu dans Paris pour votre belle âme, votre générosité... Votre nom est dans toutes lesbouches. Aussi, lorsque je me suis présenté dans cette ville, chacun m'a dit: Mais aliez voir M.\*\*\* Vous avez besoin d'argent pour retourner dans votre patrie, il vous en prêtera... sa bourse est toujours ouverte pour ceux qui réclament ses services... Demandez-lui sans crainte trois, quatre, cinq cents francs... vous les aurez sur-le-champ!

Pendant qu'on vous débite cela tout d'une haleine, votre figure s'est allongée, et vous répondez alors :

- Monsieur, si ma bourse était toujours ouvirte pour ceux qui demandent de l'argent, certainement elle ne tarderait pas à être vide... car on me demanderait sans cesse; il y a des gens qui trouvent beaucoup plus commode de vivre des secours des autres que de leur travail ou de leur industrie.
- Vous avez raison! oh! je suis parfaitement de votre avis, mais je suis incapable d'abuser de votre penchant à obliger. Je vous prierai seulement de me prêter deux cents francs, que je vous renverrai dès que je serai de retour dans ma terre de Cracovinsky... et je vous engage à mettre votre nom sur cette liste, qui passera à la postérité, car je compte faire élever, dans ma terre de Cracovinsky, une colonne de marbre de Paros, sur laquelle je ferai graver tous les noms

qui sont sur cette liste... avec quelques vers que j'ajouterai et dans lesquels je célébrerai le mérite de mes bienfaiteurs.... en alexandrins.... douze pieds, pas un de moins!

Quoique tout cela soit bien séduisant, vous murmurez:

Je voudrais vous obliger, monsieur, mais il m'est impossible...

- -C'est juste!.. je suis peut-être indiscret... on n'a pas toujours deux cents francs de disponible. Je sais cela par moi-même. Remettez-moi seu-iement cent francs pour mon voyage... j'en ferai assez... je ne prendrai pas la poste... Je ne voyageais jamais autrement jadis! mais comme dit... je sais plus quel auteur... dans... je ne sais plus quel ouvrage, il faut être philosophe... quand on ne peut pas saire autrement.
- \* Vous présentez à ce monsieur ses vieux papiers, en répondant :
- Monsieur, j'ai aussi des charges, de la famille... et je ne puis...
- Ah! parbleu! c'est vrai... je n'y avais pas songé... Eh! qui est-ce qui n'a pas ses charges, monsieur !... Je soutiens trois ménages, moi... quand je suis dans ma terre à Cracovinsky... Allons, n'en parlons plus plus... Prêtez-moi cinquante francs... cela ne me formalisera pas... Je suis au dessus de tout cela!.. Si vous n'en avez que vingt-cinq, je les prendrai également... Eh! mon Dieu, je n'ai point une fierté déplacée.

Tous les hommes sont ésaux. Je dis cela tous les jours à mon tailleur, qui prétend que je suis trop grand!

Vous n'osez pas renvoyer sans lui rien donner ce monsieur, qui a de si bonnes manières et s'exprime si facilement: vous tirez de votre poche une pièce de vingt francs, et vous la lui présentez d'un air presque honteux, en balbutiant:

- Je suis lâché de ne point pouvoir vous offrir dayantage, mais je... en ce moment...

On ne vous laisse pas achever: déjà ce monsieur s'est emparé de la pièce de vingt francs, et l'a fait passer avec une extrême dextérité de votre main dans sa peche. Ruis il se lève précipitament, en vous disant:

C'est bien..., c'est très bien... je vous renverrai cele... Mais vous êtes en affaire, et je vous ai dérangé... Adieu... je vous salue mille fois... restez... ne me reconduisez pas:

Et ce monsieur, qui semble alors très pressé comme s'il craignait que par réflexion vous ne lui reprissiez l'argent que vous lui avez donné, s'élance vers la porte, traverse rapidement votre appartement, et disparaît sans même se retourner pour vous saluer.

Vous comprenez que vous êtes soué de vingt francs.

Une autre fois, on se présentera chez vous avec un immense portefeuille sous le bras, on

réclamera aussi la faveur de vous parier en particulier; remarquez bien que les floueurs tiennent essentiellement à ne s'expliquer qu'en particulier; ils redoutent la présence d'une femme, d'une mère, d'une sœur, d'une fille, parce qu'ils savent qu'en général les femmes étant plus difficiles à tromper que les hommes, leur présence peut empêcher la réussite du piége qu'ils viennent vous tendre.

L'homme au porteseuille se dit homme de lettres (et il fait des cuirs en parlant); il a composé un ouvrage pour les progrès des bonnes mœurs, pour l'anéantissement des vices qui affligent surtout les classes populaires (et ce monsieur insecte l'eau-de-vie et le vin) : il ne se présente pas chez vous pour réclamer le moindre secours; sa position est fort heureuse, il a même l'espérance d'entrer à l'Académie; mais comme son ouvrage est sous presse et paraîtra volume par volume, il vient vous inviter à souscrire, en vous faisant remarquer que, pour la qualité, la quantité de matières que renfermé: son livre, c'est un cadeau qu'il fait à l'humanité; il ne désire seulement que se trouver remboursé des frais d'impression.

Et on vous montre une liste de souscripteurs...
Tous ces gens-là ont des listes plus ou moins longues. Vous vous laissez aller, vous mettez votre nom, en vous disant:

- Ce n'est que douze francs pour quatre volu-

mes... et au total j'aurai toujours les volumes.

Mais pas du tout, quand vous avez signé, le monsieur vous présente une quittance de douze francs toute préparée et sur laquelle il se hâte de mettre votre nom, en vous disant que ses nombreux souscripteurs ont pris l'habitude de le payer d'avance.

Vous ne vous attendiez pas à ceia, mais vous payez. Le monsieur vous salue, en vous annonçant que vous recevrez le premier volume à la fin de la semaine.

Il est inutile de vous dire que vous n'entendez plus parier de ce monsieur et de ses volumes.

. Vous êtes floué de douze francs.

Un autre fois, on viendra vous proposer de prendre tous vos vieux habits, et de vous en donner de neufs à la place, et puis de vous donner encore de l'argent en retour.

Vous ouvrez vos oreilles autant que des oreilles peuvent s'ouvrir; il vous semble extrêmement agréable d'avoir des vêtements neuss à la place de vos vieux, que justement vous pensiez à remplacer. Vous apportez habits, redingotes, manteaux, pantalons! On ne trouve jamais qu'il y en ait de trop: on vous dit:

- Apportez! apportez toujours!

On vous prend mesure, on vous promet que vous serez satisfait; on emporte toute votre défroque, qui valait bien encore cent francs pour un marchand d'habits, et au bout de deux jours on vous envoie pour pantaion un caleçon qui vous va à moitié des jambes, et qui vaut bien dix francs.

Ou bien on vous apporte des échantillons de vin de Champagne, en yous disant :

Goûtez, monsieur! c'est une occasion qu'il faut saisir... cela vient de la cave du prince un tel... Il avait la meilleure cave de Paris... mais ses héritiers aiment mieux l'argent!

Vous débouchez au basard une ou deux bouteilles de champagne; le bouchon vous part dans le nez... C'est superbe; vous achetez cinquante, cent bouteilles à quarante sous! c'est pour rien!

Au bout de quelque temps, votre vin ne part plus, ne mousse plus, par exemple il pique toujours, mais il pique tellement que vous ne pouvez plus le boire.

Ce sont là de petites floueries; on en fait en grand, et celles-là ont bien meilleur genre.

On annonce dans les journaux une entreprise qui doit présenter un bénéfice de deux à trois millions en moins de deux années.

Tantôt c'est une argile de nouvelle espèce, que l'on vient de reconnaître comme propre à fabriquer sur-le-champ de la porcelaine du Japon.

C'est une carrière fort étendue, qui renferme du marbre, le plus beau marbre que l'on ait encore vu, des blocs immenses, qui ne demandent qu'à voir le jour et à être transformés en palais, en statues, en colonnes, en chefsd'œuvre.

C'est une mine, dans laquelle on trouvera peut-être de l'or, pour le moins de l'argent, et une sort grande quantité de cuivre.

C'est un immense terrain dans lequel on vient de s'apercevoir qu'il vient des truffes; il n'y a qu'à fouiller et en prendre; quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tous les cochons du pays s'y donnent rendez-vous.

Puis suivent les détails de tous les avantages réservés aux actionnaires; il y en a tant, on vous offre une si grande quantité de bénéfices, que véritablement il faudrait ne point possé ler un sou dans sa poche pour se refuser à de tels avantages; en un an, six mois, vous avez quadruplé vos capitaux, vous avez toutes les garanties possibles, garantie morale, garantie matérielle, garantie spirituelle!... c'est vraiment comme si l'on vous disait:

- Donnez-moi cinq francs, je vais vous en rendre vingt.

Yous pourriez répondre :

— Je ne vous donnerai rien du tout, et vous ne me donnerez que quinze francs... ce serait plus simple. Mais cela ne peut pas se faire comme cela; l'opération manquerait.

Les actions sont de mille francs; mais-on à bien voulu en fractionner, on en a émis quelques unes à cent francs, pour la commodité du public. Hatez-vous, par exemple, car li n'en reste plus que fort peu à placer!.. Vous n'aven plus que dix jours pour obtenir des actions... Cependant, si vous ne vous présentez qu'après l'époque indiquée, on vous en donnera encore, mais par faveur. Véritablement, on fait tout ce que l'on peut pour vous être agréable en vous enrichissant, et si vous n'étiez pas content, vous seriez bien difficile.

Vous prenez des actions.

Il y a un proverbe qui dit : Semez de la graine de niais, et il poussera des actionnaires!..

Au bout de quelque temps, lorsque vous vous aftendez à toucher un dividende, vous recevez une circulaire qui vous invite à passer à la caisse de la société, pour y verser de nouveaux fonds, indispensables au succès de l'entreprise.

Quelques mois après, nouvel appel de fonds... toujours pour assurer le succès de l'entreprise.

C'est absolument comme ces bateleurs du boutevart, qui réçoivent dans leur chapeau l'argent des curieux, et crient continuellement:

« Encore quelque chose, messieurs!.. encore quelques petits sous pour faire le tour .. Allons, messieurs, du courage... le tour va se faire, mais il manque encore quelques sous. »

Le tour que l'on joue aux actionnaires est fait dépuis long-temps, et souvent ils ne s'en doutent pas encore.

Cependant quelques uns, voulant cafin con-

naître cette superbe découverte, dans laquelle ils ont placé des fonds, prennent la poste un beau matin, pour aller sur les lieux mêmes admirer le terrain, la carrière ou la mine...

Ils auraient dû commencer par là! mais on ne pense pas à tout, surtout lorsqu'on est actionnaire.

Il se trouve alors que l'argile propre à la porcelaine du Japon ne peut pas même servir à de la poterie.

La carrière de marbre s'est convertie en une fondrière, de laquelle on ne peut pas tirer le plus petit moellon.

La mine d'or, d'argent ou de cuivre, n'est plus même une mine de charbon; les mineurs ont perdu le fameux filon qui leur avait promis une fortune; ils ne peuvent plus parvenir à le retrouver.

Quant au terrain où venaient des trusses, yous y trouvez une sort grande quantité de pommes de terre. Vous vous promenez en vain, accompagné de cet animal, sidèle compagnon de saint Antoine, en lui saisant signe de chercher dans la terre. Votre animal cherche en esset, ii trouve une soule de choses, excepté des trusses. Et vous vous apercevez que vous êtes soué du montant de vos actions.

Défiez-vous donc de ces gens qui vous proposent de vous enrichir, comme si c'était la chose du monde la plus simple, la plus facile. Engagez-les à s'enrichir d'abord eux-mêmes, ce qu'ils n'ont jamais pu faire, tout en faisant soi-disant la fortune des autres.

Mais dans une ville immense comme Paris, vous ne devez pas être étonné de rencontrer à chaque instant des floueurs : elle renferme tant de gens qui vivent au jour le jour; qui se lèvent sans savoir où ils coucheront, où ils dineront, et dans quels souliers ils marcheront.

Ces gens-là cherchent, inventent sans cesse de nouvelles ruses, pour faire passer l'argent de votre poche dans la leur, n'osant point encore vous le voler ouvertement; ils se creusent l'imagination pour vivre à vos dépens, et emploient souvent à cela de l'esprit, de l'adresse, de l'invention, qui, bien dirigés et avec la volonté de rester honnête et de travailler, auraient pu faire des hommes distingués dans les sciences, le commerce et les arts.

Il y a encore les floueurs de société. Les uns ont, à l'écarté, le talent de toujours retourner le roi; les autres sont de la première force au billard; ils cachent leur talent, perdent quelques parties à un écu, et vous gagnent ensuite cinq ou six cents francs, sans que vous ayez trouvé le moyen de faire un carambolage.

Il y a des floquers dans toutes les classes, dans toutes les biérarchies de la société; c'est donc à vous d'être sans cesse sur vos gardes. On a prétendu qu'il y avait aussi des floueuses, mais ce mot-là n'est pas encore admis, et nous refusens d'y croire.

## CHAPITRE XIII.

# La petite poste.

Qui aurait jamais cru que le métier de facteur de la petite poste de Paris deviendrait un état dans lequel on roulerait voiture?

Autresois, pour obtenir une place de sacteur, il sallait être sort, vigoureux, s'annoncer enfin comme un homme bien constitué, et surtout un bon marcheur; car la besogne d'un sacteur n'était pas autre chose; il sallait marcher... toujours marcher; c'était un véritable métier de juis errant!

Dans les campagnes encore, l'homme chargé de porter les lettres d'une commune à une autre a conservé le nom de piéton.

Maintenant postulez sans crainte l'emploi de facteur, hommes délicats, faibles, valétudinal-res, boiteux même; vous irez en volture; au lieu de vous fatiguer, cela vous fera du bien, et tout en faisant votre besogne, vous sentirez renaître votre santé.

N'allez pas croire que nous blâmions l'invention nouvelle!.. Bien au contraire; tout ce qui tend à améliorer la position des hommes, à les rendre plus heureux, à les soulager dans leur travail, nous semble un véritable biensait dont on doit rendre grâce à l'inventeur.

Dans notre amour pour l'humanité, nous voudrions voir les ramoneurs en carosse, les allumeurs en cabriolet, les balayeurs en omnibus, les paveurs à cheval et les chissonniers sur des ânes; cela viendra peut-être, la voiture de la petite poste est bien venue.

L'administration des Postes est établie rue Jean-Jacques Rousseau; c'est de là que partent, à différentes heures de la journée, les voitures qui sont chargées de distribuer les facteurs dans les quartiers où ils ont affaire; car on distribue maintenant les facteurs comme les lettres. La voiture se compose de deux banquettes, elle est longue, et ceux qui sont dedans sont assis en vis-à-vis. De cette façon, le facteur peut descendre fort lestement, quand il est arrivé au quartier qu'il dessert. Alors il faut qu'il marche un peu, qu'il fasse encore usage de ses jambes; mais il ne doit pas être fatigué, puisqu'il descend de voiture.

C'est toujours le facteur qui vous apporte un almanach pour le nouvel an; il en a pour la grande et la petite propriété, ou plutôt pour le premier et le dernier étage d'une maison.

L'époque des étrennes est pour le facteur i'époque de la moisson.

Cependant il y a de ces gens que rien ne peut toucher, qui sont également insensibles à l'almanach de ville et à celui de cabinet, bien que l'un ou l'autre soit orné d'images avec une soule d'allégories.

Une vieille dame, riche, refusait constamment le facteur lorsqu'il venait lui demander ses étrennes, et un jour, comme celui-ci les lui demandait encore, la vieille dame lui répondit:

— Pourquoi voulez-vous que je vous donne des étrennes, je ne reçois jamais de lettres?

Le facteur n'insista pas et se retira. Mais dans le courant de l'année, la vieille dame reçut une très grande quantité de lettres; c'étaient des circulaires de marchands, de ces imprimés que l'on vous envoie pour vous engager à vous fournir dans tel ou tel magasin; missives fort intéressantes, et que la plupart du temps on ne se donne pas la peine de lire. La vieille dame trouva fort singulière cette abondance de lettres, mais, à la fin de l'année, elle donna les étrennes au facteur.

Il y a peu d'hommes dont l'arrivée soit aussi souvent attendue, désirée, souhaitée avec impatience que celle du facteur.

Quand on attend une lettre de son amant, un rendez-vous de sa maîtresse, des nouvelles d'un enfant chéri, d'une mère tendrement aimée, d'un mari qui voyage, et auquel on est sidèle; d'un vieux parent riche et fort malade dont l'héritage nous revient; d'un ami sincère, d'une compagne d'enfance, d'un vieux père insirme,

d'un nouveau-né... ah! comblen on soupire après l'arrivée du facteur!

Ce doit être, à Paris, le personnage après jequel on soupire le plus; et cependant il n'a pas la réputation d'un homme à honnes fortunes.

## CHAPITRE XIV.

## L'homme de lettres marrom,

Mais quel est donc ce monsieur nonchalamment assis dans un café sur une banquette du fond, le dos appuyé contre une glace et se retournant souvent pour sourire à son individu? Devant lui est un verre d'eau sucrée dont il avale de temps à autre quelques gorgées; plusieurs journaux sont sur la table qu'il occupe; il en tient un qu'il lit en s'interrompant à chaque instant pour faire entendre très haut des exclamations comme celles-ci:

"Ah! mon Dieu! — Quel galimathias. — Ah! mauvais, mauvais! — Pitoyable! — C'est absurde!..— Des éloges de la pièce... ah! oui, parlons-en! elle est jolie la pièce!.. une rapsodie infâme!... si je l'ayais faite, j'irais me jeter à l'eau!..»

A l'importance que se donne ce monsieur, si vous n'avez pas encore l'expérience des hommes et du monde, vous croirez peut-être que c'est un grand personnage, une de nos célébrités artistiques ou littéraires!

Détrompez-vous : les célébrités ne se posent point ainsi, ou du moins c'est fort rare ; ensuite les hommes de talent sont ordinairement plac indulgents que les autres, et vous ne les entendrez presque jamais déchirer leurs confrères, déprécier leurs rivaux et tourner en ridicule les jeunes gens qui commencent.

Ce monsieur qui fait tant de bruit, d'embarras, de frou-frou, est l'auteur du tiers d'un vaudeville, joué avec assez de désagrément sur l'un
de nos plus petits théâtres. Depuis ce temps il a
pris le titre d'auteur dramatique: à force d'intrigues, de courses, de courbettes, il est parvenu à faire imprimer son nom sur le prospectus
d'un petit journal, comme devant concourir à la
rédaction; alors le voilà devenu homme de lettres; mais parmi la véritable littérature on appelle ces messieurs des hommes de lettres marrons.

Est-ce que cela ne vous rappelle pas ce Gascon, qui allait manger son pain sec dans le jardin du Palais-Royal, et qui le soir se promenait avec un cure-dents à la bouche et disait d'un air satisfait à ceux de ses amis qu'il rencontrait : Ma foi, je me promène pour faire ma digestion, car je viens de diner au Palais-Royal?

Mais les hommes se sont toujours laissé prendre aux apparences. Il y aura toujours de ces esprits simples ou de bonne foi qui seront dupes de ces jongleurs littéraires; comme il y a encore des personnes qui achètent les baumes des charlatans et la pommade pour faire pousser les cheveux. Un jeune homme de talent, mais qui n'est pas encore connu, aura fait une pièce; il cherche un collaborateur, un homme qui ait quelque influence, pour lui offrir de revoir, de retoucher son ouvrage. On lui a dit que ce monsieur qui fait tant d'embarras était homme de lettres; il s'est adressé à iui, lui a présenté humblement son ouvrage, que celui-ci a daigné prendre avec un air protecteur, en disant:

— C'est bien, je lirai cela... revenez me voir dans huitou quinzejours... je tâcherai d'avoir lu.

Le jeune homme est retourné dix sois chez son Mécène, qu'il n'a jamais rencontré chez lui; enfin il vient de l'apercevoir au casé, et il court à lui.

- Ah! monsieur, je suis charmé de vous rencontrer...
  - Hé! bon jour, mon cher, bonjour!..
- Je me suis présenté plusieurs fois chez vous sans pouvoir vous trouver.
- Que diable voulez-vous! est-ce qu'on est chez soi!.. on a tant d'aventures... de bonnes fortunes... il est bien rare que je rentre coucher! J'ai un appartement de douze cents francs; c'est une grande folie, car je n'y suis jamais.
- Monsieur, avez-vous eu la complaisance dé lire ma pièce?

Ici, le monsieur au verre d'eau sucrée prend un air encore plus important, pince ses lèvres, gonse ses joues, secoue la tête et cligne des yeux, en répondant:

- Oui, mon cher... oui, je l'al lue.
- Hé bien!.. qu'en pensez-veus?

L'homme de lettres se caresse le menton et laisse échapper plusieurs : hum! hum! assez inquiétants pour le jeune homme, qui reprend :

- Enfin, monsieur... votre opinion?
- Mon cher... d'abord... voyez-vous. . il n'y a pas assez d'amour dans votre pièce... ça manque, il faudrait tâcher d'en remettre...
- Pas assez d'amour... mais, monsieur, il n'y a que de cela.
- Ah!.. alors... il faudrait en ôter... parce que vous comprenez, toujours la même situation... c'est monotone... cependant nous arrangerons cela... Oh! j'ai fait des choses plus difficiles.

Le jeune homme, qui comprend enfin à qui il a affaire, dit d'un ton plus sec:

- Monsieur, avez-vous mon manuscrit sur vous?
- Oui... tenez, le voilà... je m'amusais à en lire quelques fragments... Il y a deux pages de perdues... mais c'est un petit malheur... on met à la place tout ce qui vient à la tête...

Le jeune homme reprend son pauvre manuscrit, le remet dans sa poche, et salue en disant :

- Je vous demande pardon de vous avoir importuné, monsieur, mais je crois que je ne suis pas digne de travailler ayec vous.
  - -Ah! c'est comme ca! s'écrie l'homme de

lettres. Hé bien! avise-toi de faire quelque chose, toi, et je te pulvérise avec mon journal... quand j'y travaillerai.

Il y a des hommes de lettres marrons qui travaillent ou du moins qui s'imaginent travailler,
ce qui pour cux est absolument la même chose.
Quand ils sont parvenus par leur jactance, leurs
gasconnades, leur aplomb à trouver un nouvel
auteur, qui dans l'espoir d'avoir un collaborateur habitué à travailler pour la scène, leur
confie son manuscrit, ils vont s'enfermer chez
eux, et là, après avoir lu, relu, médité la
pièce à laquelle ils doivent appuyer le cachet de
leur génie, se creusent la tête pour chercher de
nouvelles situations, quelque péripétie bien
inattendue, quelques effets bien sûrs, enfin pour
y faire des changements avantageux.

Malheureusement, ou plutôt heureusement, pour être véritablement auteur, il faut avoir reçu du ciel l'influence secrète, et lorsque vous n'êtes pas né avec le talent qui doit produire des pièces de théâtre, vous avez beau vous frotter le front et vous gratter l'oreille, vous ne trouverez rien ni dans l'un ni dans l'autre.

Boileau a dit:

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent!

Mais la plupart de ces hommes de lettres de contrebande n'ont pas lu Boileau. On ne veut pas se reconnaître, se juger et se rendre à l'évidence.

Après avoir gardé pendant un mois, quelquefois plus, le manuscrit qu'on lui a confié, notre marron écrit enfin à son collaborateur:

« Moncher maître... » Maître est le mot adopté depuis quelque temps à Paris par les auteurs dramatiques et les hommes de lettres lorsqu'ils s'écrivent entre eux. Autrefois les avocats seulement et les gens du palais employaient ce terme. Mais il est très bien reçu maintenant dans la littérature; il flatte celui qui le reçoit, et coûte d'autant moins à celui qui le donne qu'à la première occasion il est bien certain qu'on le lui rendra.

Du reste, vous comprenez parfaitement que ce mot ne signifie plus rien. Il en est de lui comme de toutes les faveurs que l'on prodigue à tort et à travers : elles perdent de leur valeur à mesure qu'elles se multiplient.

L'homme de lettres marron écrit donc à l'aspirant dramatique:

« Mon cher maître, j'ai terminé notre pièce...

» j'ai cu du mai! il a fallu beaucoup changer,

» beaucoup refaire... trouver bien des situations,

» couper tout ce qui était dangereux; enfin

» je crois être parvenu à conduire l'ouvrage à

» honne fin. Venez me voir demain matin; nous

» lirons notre pièce ensemble, et puis nous irons

» trouver un directeur, et j'espère que cela ira

» tout seul. »

En recevant ce billet, l'auteur du manuscrit

est d'abord agréablement flatté de se voir appelé mon cher maître. D'autant plus que n'ayant rien fait encore, il ne s'attendait pas à être déjà traité de maître. A la rigueur, ii y a des personnes qui prendraient cela pour une épigramme, mais il faut toujours voir les choses du bon côté, et le jeune néophyte est enchanté. Il fait une espèce de toilette, se met à peu près en noir; le noir est la couleur favorite de ceux qui aspirent à se faire un nom dans les lettres, et ceux dont le nom est fait ne s'inquiètent guère de la couleur de leur habit. Sa toilette terminée, le jeune homme se hâte de se rendre chez son illustre collègue.

Après les compliments d'usage, mais beaucoup plus prolongés cette fois, parce que le nouvel auteur ne veut pas être en reste avec son collaborateur, on arrive au point important, à la lecture de la pièce. Le jeune homme est blen impatient de connaître tous les changements avantageux qu'elle a subis.

L'homme de lettres marron prend le manuscrit, s'étend dans une bergère, et va commencer la lecture de l'ouvrage, après avoir toussé plusieurs fois pour que sa voix ait toute sa plénitude... mais au moment de lire, il s'arrête en disant:

- D'abord, mon cher ami, je dois vous dire que j'ai changé le titre de notre drame.
  - Ah! vous le trouviez donc mauvais?

- Pas mauvais précisément, mais lorsqu'on peut en trouver un plus heureux, il faut le saisir... Savez-vous, mon cher ami, qu'un bon titre est déjà la moitié... les trois quarts d'un succès...
- Je ne doute pas que ce ne soit avantageux, surtout quand la pièce tient ce que le titre promet...
- Il n'est pas question de tenir... on tient si on peut! le principal c'est de promettre. Mals an titre original est une bonne fortune... ainsi ie connais des hommes de lettres... des auteurs de beaucoup de taient et qui ne font pas autre chose que de chercher des titres de pièces; quand As en ont un, ils vont le porter à un autre auteur eni a l'habitude d'écrire, qui fait ce qu'on appelle le gros de l'ouvrage. Un troisième revoit le scénario, et trouve de fortes situations; un quatrième jette de l'esprit dans tout cela... Si on a besoin de gaité, on cherche un cinquième collaborateur, mais ordinairement cela n'a pas besoin d'être amusant, et voilà une pièce faite, et un auteur qui touche son quart parce qu'il a trouvé un titre.
- C'est beaucoup de se mettre quatre pour faire une pièce!
- On en a fait à cinq, à six... Je ne serais pas étonné que l'on format une société par actions pour la confection d'une pièce de théâtre.
  - Mais venons à notre affaire. Ma pièce s'ap-

pelait : la Bergère de la Forêt, je croyais ce titre assez joli.

- Il pouvait ailer; mais celui que j'ai trouvé est bien plus original, bien plus piquant. J'appelle notre pièce: ta Forêt de la Bergère. Hein? qu'est-ce que vous dites de cela?..
  - C'est le titre retourné.
- Oui, retourné! mais quelle dissèrence!... quel changement énorme dans ce renversement de mots... la Forêt de la Bergère!.. cela promet une soule de choses que tout le monde sera curieux de voir.
- Effectivement cela promet tant que... enfin... veuillez lire, je vous écoute.

Le jeune auteur n'est pas enchanté du changement de titre de sa pièce. L'homme de lettres marron reprend le manuscrit et commence:

— Personnages: le comte Arnold de Montournal .. Vous aviez mis simplement: le comte de
Montournal; j'ai ajouté Arnold, c'est bien
mieux... cela donne plus de noblesse à ce personnage... Je poursuis: le baron d'Apremont,..
Vous aviez mis d'Apreville... j'ai trouvé qu'un
nom finissant par ville c'était bien doux pour un
traître, au lieu que mont! c'est ronflant, c'est
plein... cela résonne bien à l'oreille... Je suis
très content d'avoir trouvé Apremont.. cela
m'est venu un soir tout en jouant au wisk... Je
poursuis: Adèle Dorgeville... Vous aviez mis
Adèle Dorgemont; j'ai trouvé que ce montétait

bien der pour une semme... et surtout une amoureuse... les amoureuses au théâtre sont rarement dures... Dorgeville c'est plus coulant. plus doux. Je poursuis: Bernard, intendant du château. Yous aviez mis Dubois... Dubois est beaucoup plus commun... on trouve Dubois dans toutes les anciennes comédies... c'est un nom usé; au lieu que Bernard n'a été que très peu employé. Je poursuis: Allain, jardinier... C'est le nom que vous aviez mis... je n'y ai rien changé... Allain n'est pas mai... nous laisserons Allain. Je poursuis: Fanchonnelle, berzère... Ah! vous devez remarquer ici un grand changement: ce n'était que Fanchette, aujourd'hui c'est Fanchonnette!.. c'était bien important, pour notre principal personnage... une syllabe de plus c'est essentiel... Voilà tous nes personnages... Ah! vous aviez mis aussi deux domestiques du château; j'en ai mis quatre... Ma foi, je me suis dit: Quatre domestiques feront nécessairement plus d'effet que deux, et cela ajoutera à la mise en scène.

Le jeune auteur a fait une légère grimace en écoutant les changements faits aux noms de ses personnages. Le marron s'essuie le front et entame enfin la lecture de la pièce.

Les trois premières scènes sont absolument telles que le premier auteur les avait écrites; mals arrivé à la quatrième, celui qui lit s'arrête en disant: Le baron sort par la droite; moi, j'ai mis: Le baron sort par la gauche! Cela sera beaucoup mieux, parce que à droite nous avons un arbre, et en partant très précipitamment, le baron aurait pu se cogner contre l'arbre!.. au Heu qu'en sortant par la gauche, il n'aura pas cela à craindre. Je poursuis. Remarquez bien la tirade de Fanchonnette; vous finissiez par: Ah! qu'il est cruel d'aimer sans espérance de retour! Voici ce que j'yai substitué: Oh! sans espoir de retour, aimer est une chose tourmentante!... C'est la même idée... mais la pensée se rend mieux.

Ah! plus loin vous faisiez dire à Allain, notre personnage comique :

Les semmes sont comme les noisettes; pour en avoir une bonne, il saut en prendre plusieurs.

D'abord, mon cher collègue, la censure aurait coupé cela. Comparer des semmes à des noisettes! c'était trop risquer!.. Moi, j'ai mis ceci à la place:

Il y a de bonnes femmes, mais il y a aussi de bonnes noisettes...

Hein?.. c'est gentil, et je désie que la censure morde là-dedans.

- Mais il me semble que cela ne rend plus mon idée.
- Cela en fait deux... C'est bien mieux. Je continue.

Le jeune auteur se tait, se soumet et écoute.

Vers la sin de l'acte il s'aperçoit que toute une scène est coupée, et s'écrie :

- Qu'est donc devenue lascène où ma bergère recevait une déclaration d'amour?.. Vous l'avez donc passée?
  - Non, mon cher ami; mais je l'ai coupée.
- Coupée! et pourquoi?.. C'est le nœud de la pièce.
- Justement; en coupant le nœud, l'action se dénoue bien plus facilement. D'ailleurs, les déclarations d'amour c'est fort commun; il y en a dans toutes les pièces de théâtre.
  - Mals enfin qu'avez-vous mis à la place?
- Oh! soyez tranquille! Quand la bergère sort pour aller dans la forêt, je la fais suivre par le comte, qui dit alors à part, mais de façon pourtant à être entendu du public:

Fanchonnelle va dans le forêt; je vais l'y join-dre, el je lui dirai deux mols.

Hein?.. j'espère que cet à parte dit tout... et en même temps ne dit rien, ce qui a le grand avantage de laisser l'intérêt en suspens.

Le pauvre débutant continue de garder le silence. Il ne s'attendait pas à tout ce qu'il entend. Le marron achève la lecture du drame; ies changements qu'il a faits dans la dernière partie de l'ouvrage sont de la même force que les précédents. Ainsi, dans un endroit il a mis: Je vous hais à la mort! au lieu de: Je vous déleste. — Périssons tous les deux, à la place de: Mourons ensemble. Enfin, il a biffé plusieurs ah !
pour y substituer des oh! et des grand Dieu!
pour des juste ciel!

Vollà cette besogne qui lui a coûté un mois de travail et dont il est si sier. Lorsqu'il a sini de lire, il s'attend à des éloges, à des remerciments de la part de son jeune collègue; mais celui-ci garde un morne siience: il est stupésait. Cependant il prend son parti en se disant: Ensin, pourvu qu'il nous sasse jouer... c'est le point principal; et il a dit que cela irait tout seul!

L'homme de lettres marron se sait sort d'avoir bientôt une lecture. Il est lié avec tous les directeurs, avec tous les acteurs en renom, avec toutes les sommités littéraires.

Trois mois s'écoulent pendant lesquels le jeune auteur a été toutes les semaines chez son collègue, en lui disant :

- Eh bien! notre lecture?
- Ce sera pour ces jours-ci... la semaine prochaine... ça ne peut pas manquer... Ils m'ont dit: Nous sommes accablés de lectures... mais nous vous ferons passer avant les autres. Un peu de patience; je vous écrirai.

Le pauvre débutant s'en retourne en se disant :

— Voilà bien long-temps que nous devons passer avant les autres!... Les autres devraient cependant nous pousser.

Enfin la lecture est obtenue. Le grand jour est

venu; te jeune hemme va trouver son marron, peur lequel il sent renaître toute sa consiance, parce que celui-ci en a prodigiousement en lui-même, et ne cesse de répéter:

- C'est une affaire arrangée... C'est reçu d'avance... Cela ira tout seul. C'est moi qui Mrai.

Le jeune homme, qui n'a pas été satisfait de la manière dont son collaborateur lui a lu leur euvrage, dit timidement:

- Mais si vous aviez voulu... j'aurai pu lire... J'ai assez de chaleur!..
- Vous!.. Oh! ce serait du joil... vous qui n'avez pas l'habitude de lire devant les directeurs! Gardez-vous-en bien. Ce n'est pas de la chaleur qu'il faut pour lire une pièce: c'est du caime, du sang-froid; en un mot, il faut ménager ses moyens. Fiez-vous à moi.

On se rend chez le directeur. Le marron présente son jeune collègue comme un débutant dans la carrière dont il veut bien enceurager les essais. Le débutant se borne à saluer gauchement; il se sent tellement ému, son cœur bat avec tant de force, qu'il n'a pas la force de parter. Enfin la lecture commence: le marron lit la pièce parfaitement mal; il ménage tellement ses moyens qu'il n'en montre nulle part; mais le jeune auteur espère avoir mai entendu, mai jugé son collègue.

La lecture terminée, le résultat va tout seul en effet : la pièce est refusée à l'unanimité. Le jeune auteur est consterné; il fait de tristès réflexions sur son association dramatique. Quant à l'homme de lettres marron, il est furieux; il se répand en invectives contre le directeur et son théâtre; il s'écrie:

- Refuser une pièce comme celle-là!... où j'avais semé l'esprit à pleines mains! Ce sont des ânes! Ce théâtre-là ne peut pas aller; il n'ira jamais bien. Je sais parfaitement que nous serons reçus et joués ailleurs; mais enfin c'est toujours désagréable de s'être donné la peine de lire pour rien.
- Vous croyez que nous serons reçus ailleurs? dit le jeune homme en soupirent.
  - --- Parbieu! est-ce que vous en doutez?

Et, dans l'espace de deux années, le marron a obtenu six lectures. La pièce a été refusée partout, et le jeune homme se décide à prendre son parti, à me plus songer à son ouvrage, qu'il abandonne au marron, lequel, au boat de plusieurs mois, change le titre de la pièce, et parvient enfin à la faire jouer, comme étant de luiseul, à un des plus modestes théâtres de la grande ville.

Il y a ensuite des hommes de lettres marrons qui travaillent véritablement, qui travaillent même beaucoup, et qui, quoique ne faisant jamais rien de bien, ont la funeste habitude de treuver mauvais teut ce qu'aura fait leur collèque, et croient devoir teut changer dans une pièce qu'on leur apporte.

Quand vous avez affaire à ces marrons-là, si vous ieur portez pour sujet de pièce Héro et Léandre, ils en feront les Aventures de Télémaque; si vous avez composé un ouvrage sur la Bataille de Fontenoy, dans leurs mains cela deviendra la fondation de Rome. Vous aurez beau lire la pièce depuis le commencement jusqu'à la fin, vous n'y trouverez plus une seule de vos idées, de vos phrases, ni de vos pensées; et malheureusement tout ce que l'on vous donne à la place ne vaut pas ce que vous aviez fait.

Enfin, dans la quatrième catégorie d'hommes de lettres marrons, vous trouverez cetui qui fait les courses. Celai-là est sans cesse en mouvement; dans la même journée, il va dans quatre, cinq. six théâtres; le soir, il est dans tous; il assiste aux répétitions, aux représentations, aux discussions; vous le trouvez toujours dans le cabinet du directeur, dans la loge du premier sujet, puis dans les coulisses, puis dans la salle; si vous alliez vous promener sous le théâtre, certainement vous l'y trouveriez encore. Cet homme-là est partout.

Et partout il crie à l'injustice; il demande des lectures, il demande des tours; il va de l'un à l'autre, il s'agite sans cesse; dès qu'un directeur passe, il court à lui, l'empoigne, lui prend le bras, l'entraîne dans un petit coin, où il tâche de le garder le plus long-temps possible, affectant de parler à voix basse et de se donner un air

mystérieux pour que l'on croie qu'il a une grande assaire dramatique en train.

Parmi les nombreux hommes de lettres marrons qui doivent nécessairement pulluler dans la grande ville, où le théâtre est devenu presque un commerce, c'est à celui qui fait les courses que nous conseillons aux débutants littéraires de donner la préférence; avec celui-là, ils auront du moins quelques chances d'ètre joués.

Nous nous sommes étendus sur ce chapitre, parce que Paris est la grande sabrique de toutes les pièces de théâtre, qui sont ensuite jouées dans les autres villes de France, et parce que maintenant dans la grande ville tout le monde veut et croit pouvoir ètre auteur.

## CHAPITRE XV.

#### Notre-Dame-de-Lorette.

Dans le sein de la Chaussée d'Antin, au bout de la rue Lassite, une charmante petite église, tendue en étosse bleue, des vitraux gothiques, des peintures de bon goût, des tableaux de nos premiers peintres, des tapis sur les dalles, des chaises qui semblent srottées et vernies, une chapelle simple mais blen décorée; ensin tout autour de vous un air de bonne compagnie, de consortable, d'aisance, qui sait éprouver à l'âme un secret contentement.

On a dit que les dévotes de Sainte-Lorette étaient plus élégantes, plus jolies que partout ailleurs... Ceci n'est point un mal.

On a dit qu'elles étaient coquettes... Si c'est un péché, elles vont sans doute à l'église pour le confesser.

On a dit que les jeunes fashionables du quartier allaient à cette église, parce qu'ils savaient y trouver de jolies femmes.

Maisen admirant la créature, n'adore-t-on pas aussi le Créateur?

On a dit une foule de choses!.. car, à Paris, dès qu'un monument apparaît, sortant de la ligne ordinaire, soit par son architecture, soit par sa dimension, soit par la manière dont il est décoré, il faut bien que l'on parle.

Mais n'est-il pas naturel d'embellir, d'orner, de faire un séjour délicieux de la maison du Seigneur? Et qui donc sera bien logé, si ce n'est celui qui distribue ici-bas les chaumières et les châteaux, les cabanes et les palais?

#### CHAPITRE XVI.

### La rue Saint-Denis.

Paris a maintenant dans son enceinte près de onze cents rues. Nous n'avons pas l'intention de vous saire l'histoire de toutes ces rues-là; cela nous mènerait trop loin. D'ailleurs, dans cette immense quantité de rues, il en est beaucoup qui n'ont rien de curieux, de remarquable, et qui, par conséquent, ne méritent pas qu'on s'y arrête.

Mais la rue Saint-Denis est digne de fixer notre attention.

C'est une des plus anciennes, des plus longues, des plus riches et des plus populeuses de la grande ville.

Cette rue commence place du Châtelet et finit aux boulevarts. La porte Saint-Denis est le point de démarcation entre la rue et le faubourg. On prétend qu'elle a pris son nom de la petite ville de Saint-Denis, à laquelle elle conduit. La partie voisine de la rivière s'appelait, au treizième siècie, la Grand'Rue des Saints-Innocents. Pius tard on avait nommé toute la rue la Grand'Rue de Paris; puis ensuite on la nomma la Grande Chaussée de M. Saint-Denis. Aujourd'hui, son nom est infiniment moins prolongé. Si nous

aviens conservé à nos rues toutes les dénominations qu'elles portaient autrefois, les étrangers et même les Parisiens ne s'y reconnaîtraient pas.

« C'étoit, nous dit Saint-Foix, par la porte et » la rue Saint-Denis que les rois et les reines » faisoient leurs entrées dans Paris. Alors la rue » Saint-Denis étoit tapissée avec des étoffes de » sole et des draps camelotés. Des jets d'eau de » senteur parfumoient l'air. Le vin, le lait et » l'hypocras couloient de différentes fontaines. » Il y avoit de distance en distance des théâtres » et acteurs pantomimes, mêlés avec des chœurs » de musique, représentant des histoires de l'an» cien et du nouveau Testament. »

beau de Bavière, il y avait à la porte aux Peintres (qui était située vis-à-vis de la rue du Petit-Lion): « Un ciel nud et très richement estoilé, » et dans ce ciel, petits enfants de chœur chan-violent moult doucement en forme d'anges. » Lorsque la reine passa en sa litlère découverte, » sous la porte de ce paradis, deux anges descendirent d'en haut, tenant en leurs mains une viche couronne d'or garnie de pierres précieu-viche ses, et la mirent sur le chef de la reine, en » chantant des vers à sa louange. »

Un autre chroniqueur, Jean Juvénal des Ursins, raconte le fait suivant à l'occasion de cette entrée à Paris d'Isabeau de Bavière:

« Charles VI voulut la votr, et dit à Savoisi, » son favori : Savoisi, je te prie que tu montes sur » mon bon cheval et je monterai derrière toi: et » nous nous habillerons de façon qu'on ne nous » convoisse point, et irons voir l'entrée de ma » femme. Ils ailèrent dong par la ville en divers » lieux et s'avancèrent pour venir au Châtelet à » l'heure que la reine passoit, où il y avait moult » de peuple et grand presse, et foison de sergens » à grosses boulaies, lesquels, pour empêcher la » presse, frappoient de côté et d'autre de leurs » bonlaies bien et fort, et le rei et Saveisi » tâchoient toujours d'approcher; et les sergens, » qui ne cognoissoleut point le roi ni Savoisi, » frappèrent de leurs boulaies dessus, et en eut » le roi plusieurs horions sur les épaules; et le » soir, en présence des dames et demoiselles, » fut la chose récitée, et on commença d'en bien » farcer, et le roi même se sarçoit des horsons » qu'il avoit recus. »

A l'entrée de Louis XI, en 1461, on imagina, rue Saint-Denis, un spectacle très agréable: « Devant la fontaine du Ponceau étoient plu- » sieurs belles filles en sirènes, toutes nues, les- » quelles, en faisant voir leur beau sein, chan- » toient de petits motets et bergerettes. »

Enfin, à l'entrée de la reine Anne de Bretagne, on poussa l'attention jusqu'à placer de distance en distance, « de petites troupes de dix ou douze » personnes, avec des pots-de-chambre pour les » dames et demoiselles du cortége qui sa trouve-» roient pressées de quelques besoins. »

Il faut avouer que nous sommes bien en arrière de nos pères; nous ne poussons pas les petites attentions et la prévoyance aussi loin.

Revenons à la rue Saint-Denis de notre époque: si l'on n'y voit plus de petites troupes de dix à douze personnes avec ce que-nous vous disions tout à l'heure, et de joiles filles déguisées en sirènes et faisant voir leur beau sein, en revanche on y voit force boutiques, force magasins très bien fournis et parfaitement achalandés. La rue Saint-Denis est la plus marchande de Paris; on y trouve de tout, mais elle est surtout renommée pour les rubans, les plumes, la passementerie. Dans cette rue, les boutiques sont moins élégantes, moins dorées que dans maint autre quartier de la capitale; il en est plusieurs encore qui, depuis un demi-siècle, n'ont rien changé à leur intérieur et à leur devanture. Ces maisonslà sont les meilleures, les plus solides de Paris-Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, dft un vieux proverbe, et dans la rue Saint-Denis vous aurez souvent occasion d'en reconnaître la justesse. Un simple billet souscrit par un marchand de la rue Saint-Denis vaut mieux qu'une lettre de change acceptée par certains banquiers de la capitale, quoique ceux-ci aient hôtel, voitures, laquais et loge aux Bousses, toutes choses que l'on ne se donne pas encore dans la rue Saint-Denis.

Considérée sous le point de vue morai, cette ruea encore un aspect tout particulier: en voyant l'activité qui semble naturelle à ses habitants, ce grand nombre de gens qui vont et viennent, ces voitures, ces charrettes, ces camions qui se croisent, se suivent, se succèdent presque sans interruption depuis le matin jusqu'à la chute du jour, le commerce continuel qui se fait dans ces boutiques, il semble qu'une personne qui demeure rue Saint-Denis ne saurait être paresseuse. Le bruit qu'on y entend sans cesse doit y servir de réveil-matin. Enfin on ne se promène pas dans la rue Saint-Denis, mais on y passe pour aller à ses affaires, ou parce qu'on y a besoin.

Sur le soir, lorsque vient l'heure où les ouvrières externes quittent leur magasin de fleurs, de rubans ou de passementerie, on voit rôder dans la rue Saint-Denis de jeunes gens dont la toilette est assez négligée, quelques hommes entre deux âges, et même quelques particuliers sur le retour.

Les jeunes gens ont des cigares à la bouche, il en est qui se permettent la pipe; les hommes entre deux âges ont souvent un lorgnon à la main et un bouquet caché sous leur habit; les vieux ont les poches bourrées de bonbons et de gâteaux. Les moyens de séduction varient toujours suivant l'âge du séducteur.

Tous ces messieurs guettent les grisettes qui vont sortir de leur magasin. Les jeunes gens se promènent en sumant, en regardant dans les boutiques, en disant entre eux des plaisanteries, en riant souvent au nez des boutiquiers.

Les hommes entre deux âges sont plus discrets: il passent vivement, iancent surtivement un regard dans le magasin où travaille leur dulcinée, puis vont s'arrêter, se poster à cent pas au moins de la boutique, asin de ne point éveliler de soupçons, et de ne pas compromettre la jeune personne dont ils cultivent la connaissance.

Les vieux n'ont pas une règle de conduite bien arrètée: quand on n'est plus jeune, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire pour bien conduiré une intrigue. Les uns vont se cacher dans des allées, sous des portes cochères; ils restent là des heures entières sans montrer le bout de leur nez, espérant toujours que l'objet de leur tendresse passera enfin devant eux. Après une faction bien longue, quand ils se décident à donner un coup d'œit dans le magasin, ils n'y voient plus leur belle, qui est partie depuis long-temps sans qu'ils s'en soient apercus.

D'autres, plus hardis, vont se planter contre tes carreaux de la boutique, et n'en hougent plus, à moins qu'un homme ne sorte du magasin et pait l'air de venir à eux; car alors la peur les galoppe, its se figurent que l'on connaît leurs coupables desseins, et ils se mettent à suir, se jetant dans les personnes qui se trouvent sur leur passage, et se laissant quelquesois choir sur le pavé, parce que, dans leur précipitation, ils n'ont pas vu le trottoir, ou une pierre, ou un chien qui est devant eux.

- Quelques uns ensin, mais ceux-là sont les plus roués et les plus riches, entrent dans le magasin où travaille la jeune sile qu'ils courtisent. Ils n'ent pas l'air de la regarder, mais ils achètent dissérentes choses et paient tonjours sans marchander. C'est une manière adroite de donner une opinion avantageuse de sa fortune, aussi est-ce celle qui réussit le plus souvent.
- La jeune seuriste n'attend pas que son amant vienne à elle, c'est elle qui le cherche des yeux et tourt à lui. Elle passe son bras sous celui d'un jeune homme qui lui envoie dans le nez une boussée de son cigare. C'est une pouvelle manière de se souhaiter le bonsoir. La seuriste y paraît sort sensible; elle sourit tendrement au jeune homme qui la regarde à peine, et paraît beaucoup plus occupé de ce qu'il sume que de ce qu'il tient sous le bras.
- mon petit Guguste? demande la jeune fille au fumeur. Celui-ci lui répond d'un air ennuyé:
- Je crois bien!.. plus d'un quart d'heure! Je commençais à m'embèter joliment!.. Si mon cigare avait été ûni, je filais!..

- Ah! méchant!.. C'est aimable ce que vous dites ià! Comment, vous auriez laissé votre petite Phonsine s'en revenir toute seuie le soir, dans sa rue des Vinaigriers, qui devient très chimérique depuis quelque temps!
- Ma petite Phonsine sait que je suis dans la rue en face de sa boutique quand sonne neuf heures... c'est réglé... Je suis exact comme le canon du Palais-Royal... quand il fait du soleil. Mais je n'aime pas qu'on me fasse droguer des demi-heures au vis-à-vis du ruisseau... Quand les femmes se mettent sur le pied de nous faire attendre, c'est une habitude dont elles nepeuvent plus se défaire; je n'entends pas que tu prennes ce petit genre-là.
- Mais, mon Dieu, ce n'est pas ma faute, à moi... quand il y a quelque chose de pressé à terminer, on ne nous laisse pas partir aussitôt que l'heure sonne. Ce soir, nous avions une couronne de mariée à sinir, pour une grosse demoiselle... qui a au moins trente ans... et tout en sleurs d'oranger.. qui est si pressée de se conjoindre... avec un pâtissier... et un camélia dans le milieu... En voilà une boulette qu'il fait, celui-lâ!..
- Ta! ta! ta! ta!.. Je n'entre pas dans tout ceia... Pour des histoires, je sais bien que tu en auras toujours à me conter! Une autre fois je te donne cinq minutes de grâce; après quoi, si tu ne viens pas, je m'en vas.

La petite fleuriste se tait et boude; le jeune homme se tait et fume. Ils font ainsi la route jusqu'à la rue des Vinaigriers; mais arrivés devant la demeure de la grisette, les deux amants se raccommodent, parce qu'ils sont d'un âge où l'on n'est pas ensemble pour bouder.

Une jeune frangère vient de sortir de son magasin. Elle suit la rue en trottillant, les coudes serrés contre le corps, les yeux baissés, l'air modeste et presque candide. Cependant toutes ces petites manières pudiques n'empêchent point qu'elle n'ait aperçu le monsienr entre deux âges qui l'attendait à quelques pas, et qui ne tarde pas à se trouver à côté d'elle.

Ce monsieur entame l'entretien d'un air presque timide :

- Bonsoir, mademoiselle Félicie...
- Ah! c'est vous, monsieur Jules!

Les hommes entre deux âges, qui souvent ont une position dans le monde, ne disent jamais leur nom aux grisettes auxquelles ils font la cour; ils en prennent alors un autre à leur choix, ils sont libres de le choisir aussi harmonieux que possible.

Le monsieur qui répond au ncm de Jules se rapproche de la jeune frangère, et lui presse doucement le bras tout en répondant :

— Oui, j'étais... là depuis quelque temps...Je vous ai vue dans votre magasin... et je désirais tant vous parier... Oh! je serais resté toute la nuit plutôt que de ne pas vous rejoindre.

- Oh! mais... vous aviez tort. . il ne faut pas m'attendre comme cela... si en savait qu'un monsieur m'attend pour me reconduire, on en dirait de belles dans le magasin... ces demoisel-les sont si méchantes!..
- Personne ne le saura... et d'ailleurs, quel mal à ce que je marche à côté de vous?.. la rue est à tout le monde...
- du magasin se gênent beaucoup!.. L'une a un soi-disant cousin qui est tous les matins au coin de la rue... où il attend qu'elle aille chercher sen petit pain chez le boulanger. L'autre a un oncle qui lui veut du bien.. qui lui donne des croix d'or, des boucles d'oreilles!.. Yous comprenez.. Netre première ouvrière a des billets de spectacle tant qu'elle en veut!.. elle prétend que c'est sa marraine, qui est couturière d'une des premières actrices, qui les lui envoie... Mais on ne donne pas là-dedans .. Ah! Il fait glissant ce soir...
  - Si vous vouliez accepter mon bras?..
  - --- Votre bras! oh! non... parce que si on me rencontrait vous donnant le bras...
  - --- Il est tard... il fait nuit... est-ce que l'on fait attention à nous...
  - Il est certain... que ce serait bien un hasard si... Ah! comme le pavé est gras... Eh hien! seulement jusqu'au bout de la rue, et puis vous me quitterez.

Je fersi tout ce que vous voudrez. Le monsient a pris tout doucement le bras de Le manufaction qu'il a passé sous le sien, et la jeune fille le laisse faire, et elle finit par et la fort près tendrement sur son cavalier, qui s'appuy de fort près, en la regardant dans les yeux, et ils n'ont pas marché ainsi pendant dix minutes qu'ils paraissent s'entendre fort bien et ne parlent pius de se quitter.

Mais qui sort si brusquement de cette boutique de modes, en poussant un long éclat de rire, répété par les demoiselles qui restent dans le magasin? C'est une jeune fille qui n'est pas jolie de figure, mais dont la taille est bien prise et la tournure aussi leste que fringante.

Elle a refermé avec force la porte de la boutique, et elle se met en marche, tout en fredonnant un refrain de vaudeville. Elle n'a pas fait dix pas qu'elle se cogne contre le vieux, qui la guettait, et qui a voulu courir au devant d'elle.

- Aie! que c'est bête de se jeter comme ça dans le monde!..
- Bonsoir, mademoiselle Aspasie... comment va cette...
- Ah! c'est vous!.. vous êtes encore gentil, vous avez manqué de me faire tomber!
- C'est que je vous guettais, et vous ayant aperçue, j'ai couru, et...
- Ah! oui! et comme vous n'êtes plus un Zéphyre, vous avez failli me jeter par terre...

- Et cette santé, belle Aspasie?..
- Ohl je me porte très bien... j'engraisse tous les jours.
- Que vous êtes heureuse! . c'est que vous n'avez pas de chagrin... c'est que vous ne souffrez pas... comme moi.
- -Tiens! yous souffrez... est-ce que vous avez des cors?
- Non, petite tigresse... c'est mon amour pour vous qui me mine, qui me dessèche.
- Ah! vraiment!.. l'amour vous dessèche...
  il n'y paraît pas à votre ventre...
- Vous croyez rire, je suis fondu de moitié depuis que je soupire pour vous ..
- Vous me devez une belle chandelle, alors... Ah! Dieu, c'est étonnant comme j'ai l'estomac creux ce soir.
- Voulez-vous accepter cette brioche, que j'avais achetée pour vous l'offrir?
- Donnez... Est-elle tendre?... Hum... pas trop.
- Quand donc me permettrez-vous de vous conduire au spectacle ?..
- Nous verrons cela plus tard... Tiens! j'ai soif à présent!
- Voulez-vous entrer dans ce café, prendre... n'importe quoi?
- Ma foi, pourquoi pas? il n'y a pas de mal à entrer se rafratchir dans un casé.

La grisette entre donc au café avec le vieux

monsieur; elle demande d'abord une limonade; elle accepte ensuite du punch, et elle termine ordinairement par une bavaroise au chocolat. Elle assaisonne tout cela de biscuits et de macarons, ne prétant aucune attention aux discours de son adorateur, qui continue de lui parier de ses feux. Quand elle ne se sent plus capable de rien prendre, elle se lève, quitté le café, se remet en route. Le vieux lui offre son bras, elle le refuse, sous prétexte qu'il la crotterait; mais si on passe devant un pâtissier, elle se fait acheter un pâté pour son déjeûner du lendemain. Enfin, arrivée à sa porte, elle la ferme sur le nez de son compagnon de route, en lui disant:

— Adieu, bonsoir... Si vous venez demain, ayez donc des marrons glacés dans voire poche... je les aime beaucoup.

Sauf quelques variantes que vous devinerez, voilà ce qui se passe presque tous les soirs, à l'heure où les grisettes sortent de leur magasin de la rue Saint-Denis.

Après le commerce, le plaisir; après le travail d'amour.

C'est à peu près comme cela dans tous les quartiers marchands.

#### CHAPITRE XVII.

#### Un bateau de blanchisseuses.

On dit que la rivière coule pour tout le monde; elle devrait couler spécialement pour ces pauvres semmes occupées toute une matinée et toute une journée à laver dans la rivière ou dans le canal.

Le bateau est grand; il est long, il est recouvert d'un toit en planches supporté par de petites pièces de bois; tout cela parfaitement exposé au froid, au vent, à la pluie, à toutes les intempéries de la saison.

Encore si on ne lavait qu'en été, pendaut les grandes chaleurs!.. i'état aurait presque du charme.

Mais on lave en toutes saisons, et dans le plus fort de l'hiver même. Pendant que la glace recouvre l'eau, on la casse devant le bateau, afin que l'on puisse toujours laver.

Les blanchisseuses sont presque toutes à genoux sur le devant du bateau, les deux jambes dans une espèce de petite boîte en bois; le corps penché sur l'eau, est tellement penché quelque-fois, que l'on ne comprend pas comment la partie supérieure n'emporte celle qui est... postérieure; mais cet accident n'arrive presque jamais.

Ne croyez point que les semmes qui ont embrassé cet état pénible se plaignent de leur sort : bien au contraire; vous les entendez presque toujours rire, chanter. Il n'y a rien de plus gai qu'un bateau de blanchisseuses.

D'abord, ces dames parlent toujours; quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre; le plus souvent c'est toutes ensemble.

Voulez-vous vous en faire une idée? Écoutez un instant:

- En voilà une qui crotte sa robe!..
- C'est qu'elle méprise les omnibus.
- La chemise d'un petit-maître... fine par devant... grosse par derrière... Fiez-vous donc à ces messieurs... Toutes leurs paroles sont dans le même genre... des pièces rapportées.
- Oh! une pratique qui prend si souvent du haut de ses bas pour mettre aux taions qu'elle en fait des chausettes!.. En v'là de l'économie !..
- Qu'on est heureux, qu'on est joyeux au bois de Romainville! Ah! bien, si j'avais seulement six bonnes camisoles comme celles que je lavelà...
- Bah! laisse donc! tu aurais peur des voleurs; tu n'oserais plus sortir de chez toi... Les gueux, tes gueux, sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux... quand ils ne se donnent pas des coups de poings.
- Le propriétaire de ce pantalon abuse certainement de ses genoux... toujours déchirés... Il doit être bien galant ce monsieur-là!

- Ah! tu crois donc que c'est en se mettant aux genonx de sa belle qu'il fait craquer son pantaion?.. Tu es bonne enfant, toi!.. C'est tout bonnement un particulier qui a la passion du jeu de siam; c'est en visant les qu'il se met à genoux.
- Un jupon qui a trente-six pièces... C'est gentil pour faire un costume d'arlequin.
- Ah! Dieu! j'ai les mains que je ne les sens plus!
  - Je sens joliment mon estomac, moi!
  - Qu'est-ce que tu as pour ton diner?
- Rien du tout entre deux plats. Si tu veux partager, je t'invite... Fais pas de façon.

C'est en babillant de la sorte que les blanchisseuses trompent le temps, oublient leur pauyreté et achèvent galement leur travail.

Et venez dans un bateau annoncer à ces blanchisseuses qu'une de leurs camarades est malade et sans pain, toutes les femmes qui n'en ont pas pour elles, trouveront cependant moyen de porter des secours à celle qui ne peut pas travailler.

#### CHAPITRE XVIII.

Estaminets. - Divans.

Depuis que l'on a pris, à Paris, l'habitude de fumer, il a dû nécessairement s'établir dans cette ville un plus grand nombre d'estaminets; cependant les cafés où l'on ne fume pas sont encore en majorité. Ceux qui ont fait de grands frais pour s'embellir, ne permettent pas que la pipe ou le cigare enfument et noircissent, en peu de temps, leurs tentures, leurs peintares et leurs dorures.

Il est heureux que le goût de l'élégance, du faste, le désir de briller et de séduire les yeux par un grand luxe ne soient pas encore perdus chez les Français; sans cela il n'y aurait plus, à Paris, que des estaminets au lieu de cafés, ét l'on pourrait s'y croire en Allemagne, en Flandre ou en Hollande. Il est à remarquer, lorsque l'on visite, à Paris, les lieux où l'on fume, que ce sont toujours les hommes qui parlent le plus de leur amour pour leur patrie, qui s'attachent à prendre les modes et les habitudes des étrangers! Pauvres Parisiens! vous étiez bien plus Français quand vous ne sumiez pas!

Entrons dans un estaminet. Une atmosphère chaude, épaisse, y règne constamment; mais,

si vous étes habitués de l'endroit, loin de vous être désagréable, l'odeur de la sumée de tabac vous sait plaisir et vous l'aspirez avec délices.

Presque toutes les tables sont occupées : ici l'on boit de la bière, là-bas on boit du vin, plus loin du café, des liqueurs. On ne prend pas de glaces dans un estaminet, on y consomme fort peu de limonades et de bavaroises. En revanche, à chaque instant, vous entendez ce cri :

- Du feu, garçon!... Garçon, du feu!

On Ht les journaux, on rause, on a quelquefois sa pipe qui reste à l'estaminet, mais chaque pipe est numérotée, ou bien les fumeurs y sont une remarque; il serait d'ailleurs difficile de les tromper: un bon fumeur connaît sa pipe aussi bien et quelquesois mieux que sa maîtresse, et il ne serait jamais à celle-ci le sacrifice de l'autre.

On joue au biliard, on sait la poule; on joue aux cartes: le piquet et l'écarté ne sont point bannis de l'estaminet. Lorsqu'on veut s'y livrer, le garçon met sur votre table un grand carré de bois recouvert d'un tapis vert, et vous avez sur-le-champ une table de jeu.

On pratique aussi beaucoup le domino dans les estaminets; là, c'est une partie à quatre à inquelle se livrent des amateurs intrépides, qui se renvoient avec une égale satisfaction le dez demandé par leur associé et une bouffée de tabac. Plus loin c'est une grave partie à deux. Les adversaires ont déjà plusieurs bouteilles

vides, rangées symétriquement contre leurs dominos, et qui prouvent que les combattants ont eu fréquemment besoin de s'humecter.

· Les habitués d'estaminets apportent rarement un grand soin à leur toilette:

Le véritable sumeur est philosophe comme Diogène et insouciant comme Bias; pourvu qu'il porte avec lui sa pipe et du tabac, il saura se passer de tout le reste. Il n'a pas besoin d'argent, et il est certain que cela ne l'empêchera pas de boire autant qu'il aura soif, parce qu'il ya entre les sumeurs une confraternité, un échange de bons procédés que l'on trouve trop rarement chez les hommes, et qui peut-être plaide éloquemment en saveur de la pipe.

A la rigueur, le fumeur pourrait même se passer d'avoir sur lui du tabac; le principal, c'est qu'il ait sa pipe, sa bonne pipe si bien culottée!.. et qui est pour lui ce qu'est pour l'Espagnol sa bonne dague de Tolède: tout le reste, il le trouvera à l'estaminet.

Voyez ce grand homme, bien bâti, quoique un peu trop musculeux; à sa mine, à sa tournure, vous devez reconnaître un habitué d'estaminet. Il est bien couvert, mais son habit bleu et son pantalon brun n'ontjamais eu aucun rapport avec la brosse. Il a une cravate noire, et ne laisse voir aucun vestige de col. Son habit, houtonné hermétiquement depuis le bas jusqu'au haut, ne laisse pas non plus apercevoir

son gilet. Ses bottes sont fort ternes, mais son chapeau est très luisant et presque neuf: il le porte sur le côté avec une certaine crânerie; sa figure fraîche et joviale est encadrée dans des favoris bien épais qui font tout le tour de son cou. Ses yeux sont vifs, sont teint est animé; il porte la tête haute, et il y a dans sa démarche un léger mouvement de tambour qui donne dans l'œil à bien des femmes.

Ce monsieur entre dans l'estaminet. Aussitôt des cris.partent de tous les côtés:

— Ah! voilà B ...! — Ah! arrive donc!... slàneur!... tu es en retard .. — On a déjà joué trois poules! — Il y a eu une belle partie à quatre. — Tiens, en as-tu de culottée comme ça, toi? — Tu viens d'aller promener ta belle...— Il a traîné le boulet, comme dit l'autre! — As-tu sumé des cigares manilles, et que dis-tu de ceux-ci? en voilà un cigare monstre... Six sous!... Mais c'est presqu'une carotte entière... On se sent quelque chose dans la bouche au moins.

A tout cela, notre fumeur se contente de répondre par quelques poignées de main et des inclinations de tête; puis se promenant avec gravité dans l'estaminet, il dit d'un ton imposant:

- Qui est-ce qui me prête du tabac?
- ... Moi... Moi... Tiens, en voilà ...—Tiens, prends dans ma blague.

A toutes ces offres qui lui sont faites avec

empressement, notre fumeur répond avec beaucoup de caime :

- Voyons... Oh! je ne prendrai pas du tien, à toi, tu as toujours de trop mauvais tabac.... et puis tu en demandes dix fois quand tu en as prêté une...
- Qu'est-ce que ça te sait, puisque tu n'en rends jamais!
- Allons, va donc.... passe donc ton doublesix, et laisse-nous tranquille... Ah! à la bonne heure, voilà mon affaire.

Ce mosieur a parfaitement bourré sa pipe; il appelle le garçon, se fait donner du feu, s'aliume, envoie quelques boussées pour s'assurer qu'il est bien pris, va se coucher à demi sur une banquette, près de la table de deux joueurs d'écarté, qui ont déjà bu cinq bouteilles de bière à deux; là il sume quelques instants avec délices, et presque avec recueillement; puis tout à coup il s'écrie:

- J'ai soif, qui est-ce qui me donne à boire?
- Moi... Moi.. Tiens, veux-tu du vin? Veux-tu de la bière?
- Je prendrai d'abord de la bière... Garçon, apportez donc de la bière à ces messieurs, qui n'en ont plus... Est-ce qu'on laisse comme ça les gens à sec!... Jouez donc pique, mon cher ami, jouez donc pique.... ou vous êtes fumé.... Ah! sacrebleu! vous n'êtes pas sort à ce jeu-là!

· Et tout en conseillant un des joueurs d'écarté,

ce monsieur prend une nouvelle boutelle de bière, que le garçon vient d'apporter, et emplit les verres, en ayant soin de ne pas faire mousser dans le sien.

Après avoir bu ainsi quelques verres de bière, il va s'asseoir près d'une autre table, où l'on joue aux dominos et où l'on boit du vin. On lui apporte un verre; il stimule les joueurs, il pérore sur les coups, et pousse à la consommation en emplissant à chaque instant son verre, et quelquefois les autres.

"Il va ensuite rôder au biliard, où il joue peu; mais il pique l'amour-propre de ceux qui font une partie, si bien qu'il est rare que l'un d'eux ne dise pas à l'autre:

- · Je parie que je gagne celle-ci.
- -- Je parie que non...
  - Je parie que si...

Notre sumeur s'écrie alors :

— Eh! messieurs, pariez donc queique chose, au moins... Voyons, un diner... ça y est-il... un diner pour nous trois... ça y est... c'est parié.

Parsois ceux qui jouent n'ont point attaché d'importance, ni pris au sérieux ce qui vient d'être proposé; et lorsque la partie est terminée, celui qui perd est tout supris de s'entendre dire.

- Vous avez perdu un dîner!
- Comment?
- Oui, oui, vous aviez parié un diner; vous venez de le pedre... et j'en suis, c'est convenu.

De cette façon, notre fumeur trouve presque toujeurs moyen d'être, sans bourse délier, de tous les déjeuners, diners ou autres parties que l'on forme à l'estaminet; et c'est ainsi 'qu'il descend doucement, en sumant, le sleuve de la vie. Si vous me demandiez ensuite quel est l'était de ce mensieur, je vous répondrais: Je n'en sais rien, mais il passe presque toutes ses journées à l'estaminet, et il y a dans Paris beaucoup de gens qui ne sont pas autre chose et qui n'ont pas d'autre état que de culoiter des pipes.

Les établissements de ce genre les plus en vogue à Paris sont : l'Estaminet Flamand du boulevart Saint-Martin: l'Estaminet du Grand-Balcon, boulevart des Italiens, en face de la rue Laffitte; la Brasserie anglaise du Palais-Royal, et l'Estaminet de Paris, situé boulevart Montmartre, en sace du théâtre des Variétés. Ce dernier est le rendez-vous de beaucoup d'artistes. et surtout d'acteurs des théâtres voisins, qui viennent souvent y souper après le spectacle; c'est vous dire que l'on y rit, que l'on y débite mille anecdotes plaisantes, que les bons mots y abondent, et que le dialogue y est souvent spirituel. Partout où ll y a des artistes, on retrouve cette gaité française, trop rare dans les estaminets.

Passons aux divans.

Le divan est l'estaminet des lions, des dandys, des gants-jaunes de Paris. C'est un café où l'on

ne fome que le cigare et la cigarette; la pipe n'y est point tolérée. Les divans, placés tout autour de la saile, permettent aux habitués de s'étendre à la turque, et pour peu que vous fumiez avec cela un cigare parfumé, vous avez le droit de vous croire transporté en Orient. Il ne manque plus au divan que des Bayadères pour que l'illusion soit complète. Cela viendra sans doute. Paris a déjà vu de véritables danseuses de l'Inde sur un de ses théâtres (aux Variétés). Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce que l'on en fit venir à l'un de nos divans.

anglaise, qui est estaminet au premier et au second étage, a un divan au troisième. Le Passage des Panoramas a un divan dans sa principale galerie, et il est éclairé d'une façon très pittoresque par un arbre doré placé au milieu de la salle en guise de lustre. C'est de là que s'échappe la lumière. Mais le divan que l'on cite surtout est celui du Passage de l'Opéra. Placé dans le quartier des lions, ce divan devait nécessairement être adopté par la mode. Les panihères et les rais tournent sans cesse autour, et, chose singulière, loin d'avoir peur des lions, cherchent constamment à les attraper.

#### CHAPITRE XIX.

## Les greniers.

Je voudrais ne vous parler que des greniers d'abondance, ce serait plus gai : ceux-là sont établis sur le boulevart Bourdon, où était autre-fois le jardin de l'Arsenal. Jadis il y avait aussi des greniers à sel; ils ont été abolis à la révolution. Les Français ont pensé alors que le sel ne leur manquerait jamais, et qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire d'avance des provisions.

Venons à ces greniers où se réfugient ceux qui n'ont pas mème le moyen d'habiter dans les mansardes; nous y trouverons encore bien du monde... beaucoup trop de monde, car on ne devrait mettre là que de la paille, du foin, de vieux meubles, des fruits et tout ce qu'on a besoin de faire sécher. Mais les propriétaires de Paris tirent parti du moindre petit recoin de leur maison; si les caves n'étaient pas indispensables pour mettre le vin, certainement ils en auraient déjâ fait des appartements.

Des ouvriers, des grisettes, des étudiants, des artistes, des poëtes logent quelquefois dans les greniers, c'est la demeure des malheureux qui ne gagnent rien, qui ne peuvent point trouver de travail ou d'emploi... Mais souvent aussi l'ou-

vrier laborieux chargé d'une femme ét de trois ou quatre enfants est bien forcé de les loger dans un grenier, parce que son travail ne lui fournissant que tout juste de quoi nourrir sa familie, il ne peut payer que le loyer le plus minime.

La grisette a dans sa position des hauts et des bas; sa sortune est sujette à de fréquentes mutations. Aujourd'hui elle logera dans un joli petit rez-de-chaussée; demain elle se sera désait de ses meubles pour être utile à son amant, et montera s'instailer dans une mansarde; quelques jours après elle aura vendu ses robes, ses effets, son linge, pour ailer danser à la Chaumière et diner aux Prés Saint-Gervais; alors elle se résugiera dans ce grenier; mais elle sera aussi gaie sous les toits qu'au rez-de-chaussée; elle y chantera tout autant; elle y sera l'amour aussi souvent.

Si l'on pleure dans un grenier habité par une pauvre famille qui manque de pain, par un vieillard malade étendusur un grabat, sur lequel il n'a rien pour se couvrir; par une pauvre mère qui n'a pas de quoi acheter les médicaments que le médecin vient d'ordonner pour son enfant, dans le grenier d'une maison voisine, un étudiant rit et fait des crèpes avec des grisettes, un artiste régale trois de ses amis, et en une soirée mange avec eux ce que ses parents lui ont envoyé pour vivre pendant un mois; enfin un poête y compose la tragédie qui doit le conduire à la fortune et à l'immortalité». Alors ce n'est plus un grenier

qu'il habite. Que lui importe à lui les lambeaux de papier qui recouvrent à peine les cloisons de son réduit, et le vent qui souffie, qui entre chez lui de tous les côtés, il ne voit rien, il n'entend rien, ne sent rien... il récite ses vers... il est dans un palais à Athènes ou à Rome... il est au troisième ciel ! et en effet, il s'est logé de manière à en être le plus près possible.

Mais dans cette grande ville où le malheur, la fortune, la peine et le plaisir habitent souvent sous le même toit, disont vite que l'égoisme n'a pas endurci tous les cœurs, et que la bienfaisance est au contraire la vertu la plus commune, la plus naturelle des Parisiens; que la grisette quittera vivement ses crèpes pour aller secourir son voisin qui soustre, que l'étudiant offrira tout ce qu'il possède, et que même la dame élégante du premier, le petit-maître du second s'empresseront aussi de venir en aide à celui qui manque de tout dans un grenier... mais à une condition cependant, c'est que cela ne leur prendra pas trop de temps, et qu'ils pourront vite retourner rire, danser et s'amuser. Les Parisiens veulent bien être émus, attendris, touchés... mais ils ne veulent point que cela dure long-temps.

Béranger dit dans une de ses immortelles chansons:

Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans !

Cette pensée peut être fort consolante, mais

il n'en est pas moins vrai qu'à vingt ans même, une jolie chambre bien close, bien calfeutrée, bien saine, est préférable à un grenier, dans lequel toute la gaité française ne saurait empêcher que le rire n'y soit beaucoup plus rare que les larmes.

#### CHAPITRE XX.

#### Le vent.

Si vous aimez les tableaux piquants, grotesques, les jambes bien faites, les formes séduisantes, allez vous promener dans Paris lorsqu'il fait du vent.

Vous verrez ces industriels qui étalent des estampes, des gravures sur la voie publique, courir après leur marchandise que le vent emporte de tous côtés.

Vous verrez des échoppes renversée; des maisons de toile qui engloutissent leur propriétaire; des tuyaux de cheminées qui tombent sur les passants; de bons bourgeois qui courent après leur chapeau qui n'était pas assez enfoncé sur leur tète; de vieilles femmes qui tremblent parce qu'elles se figurent que le vent va les emporter, et des petites filles qui seraient enchantées que le vent les enlevât.

Quelquefois on se donne des rendez - vous amoureux le long des quais ou sur le bord du canal. Voyez ce monsieur, déjà d'un âge assez mûr, mais qui est mis comme s'il n'avait encore que vingt ans; il se promène depuis fort long-temps sur le quai Jemmapes, devant le canal Saint-Martin; il attend une grisette dont il a fait

la connaissance la veille au théâtre des Délassements comiques; elle lui a donné rendez-vous en ce lieu, et quoique le vent soit presqu'une tempète, ce monsieur est à son poste; il n'en bougerait pas, malgré tous les ouragans qui pourraient arriver.

On dit que pour les amoureux:

L'été n'a point de feu, l'hiver n'a point de glace.

On pourrait ajouter que l'automne n'a point de vent.

La grisette arrive enfin, l'amoureux court au devant d'elle; la jeune sille, qui ne l'avait encore vu qu'aux lumières, le trouve vilain au grand jour; elle hésite, elle ne sait si elle veut accepter le diner sin qu'on lui propose, lorsqu'un coup de vent arrive; il emporte le chapeau du galant, mais ce qui est bien pis, c'est qu'il sui emporte aussi sa perruque qui était sort artistement saite et jouait parsaitement les cheveux naturels.

Le monsieur, dont la tête est devenue comme . un fromage de Hollande, court aprèsson chapeau et sa perruque, mais lorsqu'il est parvenu à les raitraper et à couvrir de nouveau son chef, il ne retrouve plus la grisette.

Le vent vient d'ensever à ce monsieur la conquête qu'il avait saite.

Mais ce qui est beaucoup plus gracieux à voir alors, ce sont les jeunes femmes: le vent les embarrasse bien plus que les hommes: s'il souffie par derrière elles, seur robe se colle sur toute leur personne; de loin on dirait que ces dames ont de petits caleçons; quelquesois en s'engous-frant sous leurs japes, le vent en relève une partie; on voit alors une jambe, un genou... il n'y a pas de raison pour qu'on n'en voie pas davantage. Ces pauvres dames se hâtent de rattraper et de baisser leur jupon; mais pendant qu'elles le rabattent d'un côté, le vent le relève d'un autre.

Si le vent souffle par-devant, vous avez les yeux remplis de poussière; parfois le fougueux zéphir rejette en arrière le chapeau d'une petitemaîtresse, qui doit se trouver bien heureuse encore si sa coiffure ne s'envole pas tout-à-fait, et qui remarque en rougissant que le vent fait voir à tous les passants que ses genoux sont un peu en dedans.

Les hommes ne sont pas les derniers à remarquer tout cela; les grands amateurs se dirigent alors du côté des quais, car c'est au bord de la rivière, c'est sur les ponts que le vent sévit avec le plus de violence.

O vous, mesdames, qui êtes obligées, par un grand vent, de passer sur le Pont-Neus ou le pont des Arts, prenez bien garde à vos robes; si vous avez un parapluie, ne l'ouvrez pas, car vous seriez encore plus embarassée: votre parapluie serait la tulipe, et pendant que vous chercheriez à le remettre dans son état naturel,

vos jupons feraient la tulipe aussi!... cela s'est vu.

Et ne comptez pas sur le secours des hommes dans un pareil moment; au contraire, ils rient alors et semblent enchantés de ce qui vous arrive. Mais pour vous consoler, vous pouvez au moins vous dire que s'ils vous rencontrent une autre fois, ces messieurs ne vous reconnaîtront pas, par la raison que ce n'est jamais votre figure qu'ils regardent quand il fait du vent.

### CHAPITRE XXI.

# La sortie du spectacle.

Beaucoup de gens, à Paris, ne vont jamais au spectacle, maisne manquent guère d'aller se poster à la sortie, et, ce que vous aurez de la peine à croire, c'est que parfois ces gens-ià connaissent mieux les pièces que l'on a jouées que les personnes qui étaient dans la salie.

Vous le comprendrez cependant en sachant que dans cette quantité de spectateurs qui garnissent une salle de spectacle, il y en a un grand nombre qui n'est pas venu là pour les pièces que l'on donne, mais seulement pour voir du monde, lancer de tendres œillades, causer, se distraire, regarder les actrices, toutes choses dans lesquelles la pièce que i'on joue n'est pour rien.

Un beau monsieur, qui dépense le peu qu'il possède à tâcher d'être bien mis, mais qui n'a pas le moyen de payer une place à l'Opéra, va se mettre sous le péristyle quelques minutes avant la sortie. Là, lorsque tout le monde quitte la salle, il fait semblant d'en sortir aussi; il met son gant, boutonne son habit ou son paletot, tout en regardant autour de lui, cherchant à voir et à être vu. S'il aperçoit une personne de connaissance, il lui crie:

- Et! bonjour, mon cher!... Comment, tu étais aussi à l'Opéra? je ne t'ai pas vu!
  - -Ni moi non plus.
- J'étais cependant au balcon. Je suis très content... belle musique! délicieuse musique!
- -- Est-ce la première sois que tu voyais cette pièce ?
- -- Oh! grand Dieu! je l'avais vue déjà vingt fois au moins... mai je ne m'en lasse jamais.

Un autre va à la sortie de l'Opéra ou des Bousses, pour voir les toilettes, lorgner les semmes, remarquer les sigures, asin de pouvoir aussi dire ensuite:

— Voilà une personne que je vois très souvent aux Bouffes. Ce vieux monsieur est un habitué de l'Opéra.

Ceux qui aiment les émotions fortes, et n'ont pas même le moyen de s'en procurer en achetant une contre-marque, vont se placer devant les théâtres où l'on joue du drame, et là ils re-cueillent des fragments de conversations sur la pièce; quelquefois ils interrogent jusqu'au pompier et au garde municipal de service; et quand ils ent pu réunir cinq ou six opinions, ils en savent assez pour deviner toute l'intrigue de l'ouvrage, et ils sont très satisfaits; il leur arrive même de faire à d'autres le récit de la pièce qu'ils n'ont pas vue. Dans leur quartier, comme on les voit rentrer tard et qu'ils ont soin de dire qu'ils viennent du spectacle, on va les consulter

sur le mérite d'un ouvrage; leur portière, en allumant leur rat de cave, ne manque pas de leur dire:

- Éies-vous content... ça a-t-il ben marché? L'individu qui n'a assisté qu'à la sortie prendon air capable, en répondant:
- « Pour marché... oui !... d'abord ceia a été
  » jusqu'à la fin... ensuite, pour vous dire que
  » l'intrigue est bien suivie... je ne l'affirmerai
  » pas... c'est un peu décousu, mais au totai c'est
  » un succès d'argent... il n'y avait qu'une voix
  » ià-dessus. »

A la sortie d'un théâtre, bien des personnes portent sur leur figure l'impression que le spectacle leur a fait éprouver.

Voilà une jeune fille qui a les yeux gros, elle a pieuré; car dans la pièce un amant a trahi sa maîtresse pour en épouser une autre, et elle s'est identifiée avec cette situation, parce que depuis quelque temps son amoureux la néglige; elle craint qu'il ne fasse comme le séducteur qu'elle vient de voir.

Cette dame est bien pâle, en s'appuyant sur le bras de son mari. Ou a joué un ouvrage où l'adultère forme la base de l'intrigue, et reçoit à la fin un terrible châtiment. Cette dame a été très mai à son aise pendant toute la représentation; elle a trouvé le spectacle trop jong, elle me veut pas y retourner de long-temps.

😕 Voilà des femmes en bonnets, en robes d'in-

dienne, qui rient encore en descendant l'escalier; elles ont ri tout le courant du spectacle, et l'on jouait un drame très noir; il y a des personnes qui prennent tout du bon côté.

Voilà un petit homme tout bleu, tout rouge, tout colère, il fait de gros yeux qu'il roule autour de lui en cherchant à faire sortir sa tête de la foule qui le presse et le cache. Ce petit homme est outré, exaspéré, parce que dans le vaudeville qu'il vient de voir il y a des plaisanterles sur les bonnets de coton, et qu'il vient d'acheter un fonds de bonneterie pour se livrer spécialement à ce genre de commerce; il monte sur ses orteils, en criant bien baut:

C'est assreux! c'est indigne! c'est épouvantable!... Les vaudevillistes se permettent tout maintenant! Il n'y a donc plus de censure!... S'il y a une censure, pourquoi soussre-t-elle qu'on se moque des bonnets de coton, qu'on les tourne en ridicule... J'en vends, moi, des bonnets de coton... on veut donc que je serme boutique... que je dépose mon bilan... Mais j'irai me plaindre demain à mon commissaire de police... Je serai une pétition à la Chambre des Députés... Le gouvernement doit protéger les bonnets de coton... et je serai sermer le théâtre.

A côté de ce petit homme, dont la colère sait rire toutes les personnes qui l'entourent, une dame jeune et jolie, tournure élégante, sormes gracieuses, donne le bras à un monsieur qui n'est pas jeune, qui n'est pas beau et qui semble avoir hâte d'être hors de la foule.

Il y a dans les yeux de cette dame une expression si tendre, sa bouche a un sourire si agréable, qu'il est impossible que tout cela ne s'adresse pas à quelqu'un. Une semme jolie l'est toujours, mais il y a des moments où elle l'est bien plus encore, c'est lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle a sait une conquête et que cette conquête ne lui dépiaît pas. Alors il se sait dans ce charmant visage un travail de coquetterie qui donne sur-lechamp à tous les traits une expression de plaisir, de tendresse, de volupté indéfinissable; ordinairement on ne sait pas tout cela pour rien.

Mais regardez derrière la jolie semme, et vous devinerez pour qui est le charmant sourire, en apercevant un sort beau garçon de vingt-huit à trente ans, bien cravaté, bien habillé, et qui doit marcher bien près de la robe de cette dame... si toutesois il ne marche pas dessus.

Au spectacle, le heau garçon s'était placé aussi derrière cette belle personne, qui était à la galerie; il n'a pas pu lui parler, puisque le vilain monsieur, qui pourrait bien être un mari, ne s'est pas éloigné un moment, mais les yeux ont fait un service très actif, et leur conversation semblait fort animée. Enfin, à la sortie; le jeune homme a suivi la jolie femme, de manière à être tout près d'elle; c'est une chose bien dangereuse que la sortie d'un théâtre, car, dans la

foule, une dame ne peut guère empêcher qu'une main ne touche son bras, et quelques sa taille; que l'on ne lui dise quelques mots téméraires dans l'oreille; il y a mème des audacieux qui vont jusqu'à glisser des billets doux dans un gant, dans une poche, sous une colerette, et une femme est trop soulée alors pour avoir la saculté d'empêcher ces choses-ià.

Quand on est au spectacle avec une dame dont la beauté ou la gentillesse peut être remarquée, il est prudent d'attendre, pour sortir de la salle, que toute la soule soit écoulée.

Voilà un de ces hommes connus sous le nom de viveur, de bambocheur. Ces messieurs ne vont au spectacle que pour y faire une connaissance, et ils exploitent si bien ia salle dépuis le haut jusqu'en bas, qu'ils finissent toujours par faire leurs frais, ce qui signifie trouver ce qu'ils cherchent. A la vérité ces messieurs ne sont pas difficiles, et plutôt que de ne point trouver une femme à reconduire, ils emmèneraient une ouvreuse de loges ou la marchande de bouquets.

Celai-ci est un homme entre deux áges, qui n'a jamais été joli garçon, mais qui a toujours eu de ces physionomics de mauvais sujet que beaucoup de semmes présèrent à toutes les autres. La toilette est assez négligée, mais il se donne une tournure et des manières de petit-maître, quoiqu'il n'en ait pas du tout la mine; il se rengorge dans sa cravate, se balance sur ses hanches,

se mouille les lèvres avec le bout de sa langue et a l'air enchanté de lui.

Il cause avec deux grisettes auxquelles, dans un entr'acte, il a offert des oranges, qui ont été acceptées sans difficulté; ces demoiselles n'ont pas du tout l'air farouche; en ce moment le monsieur se consulte pour savoir s'il leur offrira d'entrer au café, et il met pour cela sa main dans son gousset.

Tout ce monde a franchi la porte de sortie, et de tous côtés vous entendez à vos oreilles:

- Voilà une voiture, mon bourgeois.
- Ça m'a bien amusé.
- Ah! bien, moi, je n'aime pas les pièces où l'on rit. Quand je vais au spectacle, c'est pour pleurer.
  - Où est donc le petit?..
  - Il est là... devant nous.
  - Une voiture là, mon maître?
- Minuit moins un quart! c'est trop tard... on n'est pas chez soi à minuit!
- ... Est-ce qu'il ne me sera pas possible de vous revoir!...
  - Prenez garde... on a les yeux sur moi.
  - Monsieur, demandez vos gens.
  - Faut-il vous chercher un fiacre?
  - Pourvu que mon portier ne soit pas couché.
  - J'avais à côté de moi une dame qui ne faisait que tousser... c'était insupportable.
    - Et'moi donc... j'avais un monsienr qui ne

faisait qu'éternuer sur ma figure... vieux singe! va...

- Mesdemoiselles, voulez-vous accepter mon bras?..
  - Vous êtes bien honnête, monsieur...
  - Qu'est-ce qui demande sa voiture?
- Demain, à deux heures... je serai assise dans le jardin du Palais-Royal...
  - Il suffit.
  - Voilà un flacre... Montez, mon mattre.
- On est très gèné dans ces loges-là... j'ai les jambes engourdies.
- Mesdemoiseiles, seriez-vous sensibles à un léger verre de punch?..
- Ah! mon Dieu! j'ai oublié mon paraplule au bureau des cannes!...
- Qu'est-ce que vous avez donc toujours à vous retourner ainsi?
- Mais, mon ami... c'est que mon châle était accroché après l'habit de ce monsieur.
  - Bon! voilà mon socque qui se défait.
- N'oubliez pas le commissionnaire, mon bourgeois.

Pour compléter le tableau, le temps, qui était superbe au commencement de la soirée, a quelquefois totalement changé, et il pleut à verse au moment de la sortie du spectacie.

Alors les dames ne veulent plus dépasser le péristyle; les hommes courent pour trouver une voiture, ou tout au moins un parapluie; mais les voitures sont toujours rares quand on en a besoin. Un monsieur envole un commissionnaire lui en chercher une: la voiture arrive: d'autres personnes montent dedans pendant que le monsieur est allé chercher sa dame. Il accourt et saute à la portière; les personnes qui sont déjà dans le flacre ne veulent pas en descendre; on se dispute, on s'injurie. Pendant ce temps d'autres se décident à affronter l'orage, à être mouillés, à patauger en se retroussant. Puis le vilain monsieur qui avait au bras une jolie femme qu'il a étéobligé de quitter pour se procurer une voiture, ne retrouve pas sa dame quand il a trouvé un siacre. Il la cherche inutilement de tous côtés: il se décide ensin à rentrer chez lui, mais il est très inquiet: seul dans son flacre, il applique à tout instant la tête à la portière; chaque dame qu'il voit passer lui semble être la sienne; il ordonne alors au cocher d'arrêter, puls, sortant sa tète hors de la voiture, il crie:

- Est-ce toi, ma bonne?... On ne iui répond pas, ou bien un monsieur qui est avec la dame qu'il apostrophe, et que, dans l'obscurité, il n'a pas aperçu, lui répond d'un ton fort sec:
- Dites donc, monsieur, est-ce que c'est ma femme que vous appelez votre bonne?... Qu'est-ce que c'est donc que ce genre-là?..
- Ah! mille pardons, monsieur, c'est que je cherche mon épouse que j'ai perdue à la sortie du spectacle, et dans l'ombre... je croyais...

— Il faudrait tacher d'y voir, monsieur, avant de se permettre d'appeier ainsi les personnes qui passent... A-t-on jamais vu!...

Le pauvre mari se confond en excuses, il se renfonce dans son siacre en disant au cocher : — Marchez... je me suis trompé.

Le cocher fouelte ses rosses qui s'arrêtent très facilement, mais qui sont fort long-temps avant de se remettre en train, et les mots : Imbécile, vieille buse! prononcés par le monsieur de la rue, parviennent encore aux oreilles du malheureux mari qui fait son possible pour ne point les entendre.

Ensin il est arrivé à sa demeure, il présente au cocher le prix d'une course, mais celui-ci dit: — Est-ce que vous plaisantez, bourgeois, vouloir me payer une course quand vous m'avez arrêté quatre ou cinq sois en chemin; ça devrait compter pour cinq courses, mais je suis bon ensant, vous paierez l'heure... et vous donnerez pour boire... saites attention qu'il est plus de minuit.

Le monsieur est obligé d'en passer par tout ce que veut le cocher. Il a hâte de rentrer chez lui, il espère que son épouse l'y aura précédé; mais madame n'est pas rentrée. — Faut-il que je me couche, monsieur? demande le portier.

— Eh! non certainement, est-ce que vous croyez que ma semme ne va pas rentrer coucher! Madame revient une heure après, bien agitée, bien émue, et fait une scène à son époux en lui reprochant de l'avoir mal cherchée et obligée de revenir seule en voiture; si bien que c'est le mari qui est obligé de demander pardon.

Vous le voyez, à Paris le spectacle n'est pas toujours dans la salle; il est aussi quelquesois à la sortie.

#### CHAPITRE XXII.

Les marchands de vin.

Ii n'y a plus à Paris de cabarets proprement dits, mais il y a une immense quantité de marchands de vin; ce commerce a prisune extension vraiment effrayant, et qui ne doit pas donner aux étrangers une idée avantageuse de la sobriété des habitants de cette capitale.

Dans les quartiers populeux, presqu'à chaque coin de rue, vous voyez un marchand de vin. Quelquesois vous ne serez point cent pas sans en apercevoir quatre; ils se placent en face l'un de l'autre, ils pullulent; loin de se nuire, il paraît qu'ils se soutiennent mutuellement. L'ivrogne qui peut encore marcher ne manque pas; en sortant de chez un marchand de vin, d'entrer chez le premier qu'il apercevra, asin de s'y achever.

Et cependant, malgré la grande consommation de vin qui a lieu chaque jour dans Paris, nous devons dire que l'on rencontre peu d'ivrognes; le Français s'étourdit souvent; il se donne une petite pointe qui ajoute à sa gaîté naturelle, mais il se grise rarement, et ces hommes que parfois l'on aperçoit ivres-morts, couchés au coin d'une borne, sont des exceptions, et vous savez que l'exception prouve en faveur de la règle.

Jadis les gens du monde, les hommes de lettres, les seigneurs de la cour même, ne rougissaient pas d'aller diner ou souper au cabaret. Sous Louis XIV, Chapelle, La Fontaine, Bachaumont, Boileau, Scaron et tant d'autres s'y réunissaient pour rire, se divertir, faire bombance. Les roués, les lovelaces de l'époque s'y donnaient rendez-vous, y passaient en revue leurs conquêtes, leurs bonnes fortunes, et terminaient ordinairement la séance en cassant beaucoup d'assiettes et de bouteilles, et faisant du tapage, et quelquefois en rossant le cabaretier, après avoir lutiné sa femme, sa fille et les servantes, si elles étaient jolies.

Tout ceci prouve que les cabarets d'autresois étaient nos restaurateurs d'aujourd'hui. Seulement nous devons dire que maintenant les choses se passent plus convenablement. Si parsois encore nos petits-maîtres, nos lions, nos dandys, se livrent chez un restaurateur à une gaîté trop excentrique, s'ils brisent quelques bouteilles et quelques verres de champagne, ils paient le traiteur au lieu de le rosser, et ne vont jamais lutiner les dames du comptoir. L'avantage est entièrement pour notre époque.

Quelque temps avant la révolution de 89, on allait encore par ton, par mode autant que pour se divertir, dans quelques cabarets en réputation.

Alors le fameux Ramponeau régnait à la Courtille; un peu plus tard, le Grand Salon de la rue Coquenard eut le privilége d'attirer la foule; à ce dernier cabaret. la danse faisait avec Bacchus les honneurs de l'endroit. Dans une salie immense, carrée, et qui n'avait pour tout ornement due des tables sans nappes, placées tout le long de la muraille, on avait cependant élevé un orchestre. C'est là que les uns se livraient à une danse qui devait être un peu décolletée, tandis que les autres buvaient en jouissant de la vue du bal. Alors on ne connaissait point le cancan ni la chachal, mais on y faisait la course, qui n'était autre chose que ces galops formidadables, entrainants, échevelés, dont vous avez pu vous donner le plaisir aux derniers bals de l'Opéra de notre temps.

Maintenant les marchands de vin ont des boutiques assez propres, des comptoirs en étain toujours bien luisants, quelquesois des enseignes assez comiques. Mais vous lisez toujours au dessus de leur porte : Commerce de vin, car on ne veut plus être marchand, on veut être commerçant; sur l'entrée d'une boutique qui ressemblait à une échoppe, nous avons lu : Commerce de pommes de terre frites, sur une autre : Commerce d'arlequins, et vous savez que les arlequins sont des restants de viande cuite, achetés aux cuisinières de bonne maison, et qui composent ensuite le diner d'un maçon ou d'un

porteur d'eau. Faire du commerce, telle est l'ambition générale. Nous ne serions pas surpris de lire incessamment : Maison de Commerce, au dessus de ces petits cabinets où la séance se paie trois sous.

Chez presque tous les marchands de vin on donne aussi à manger; par exemple, la carte y est peu variée, mais les habitués s'en contentent; ceux qui vont là veuient avant tout des mets nourrissants et solides. Les délicats vont diners ailleurs.

Dans le quartier de la Cité, où les marchandsde vin naissent sous vos pas comme par enchantement, on llt au-dessus d'un cabaret d'assez belle apparence : A l'hazard de la fourchette.

Nous avons voulu savoir quel était ce hazard, cette fortune, cette loterie qu'offrait la four-chette, maintenant que les jeux de hazard sont défendus.

Or, voici ce que nous avons vu:

Dans une immense marmite, placée sur un seu très ardent, vous voyez bouillir constamment le sricot (c'est le mot technique), composé de je ne sais quelle viande, qui nage dans je nesais quelle sauce. Pour un sou, vous avez le droit de saisir une sourchette à trois dents, et de l'ensoncer dans la marmite; vous devez la retirer aussitôt... et c'est aussi ce que vous saites, car la chaleur de ce sricot, sans cesse en ébullitlon, ne vous permettrait pas de tenir long-temps votre main à l'entrée de la marmite.

Lorsque vous avez été assez heureux pour piquer et rapporter un morçeau de viande, il est à vous; si votre fourchette est ressortie à vide... ce qui arrive très fréquemment, vous avez le droit de recommencer, en payant un autre sou. Voilà ce que c'est que le hazard de la fourchette.

Il y a aussi des marchands de vin chez lesquels on boit à l'heure. C'est ordinairement quinze sous l'heure, et cela séduit souvent les grands consommateurs, qui, dans une séance d'une heure. se slattent de boire plusieurs litres de vin. Ils entrent, on marque l'heure absolument comme au billard. Mais qu'arrive-t-il ensuite? L'amateur, qui croit se régaler et veut bien employer son heure, boit coup sur coup, boit encore; it n'a pas la peine de demander, on lui apporte du vin dès qu'on s'aperçoit qu'il en manque. Qu'arrive-t-il alors? C'est qn'avant que l'heure n'ait sonné, notre homme est totalement gris et s'hdort sur la table. Vous comprenez que l'on se garde bien de l'éveiller; on le laisse cuver son vin. Quand il s'éveille enfin et appelle le garçon, il se trouve qu'il a passé six ou huit heures chez le marchand de vin, et il doit les payer comme s'il avait bu continuellement.

Les marchands de vin sont ordinairement fréquentés par les ouvriers, les commissionnaires, les artisans, les fabriquants en chambre. L'un entre un moment avec un ami; l'autre boit vivement son canon et retourne à son ouvrage; celui-

là vient pour y oublier les tracas de son ménage, celui-ci pour se réjouir d'avoir fait une bonne affaire. On trinque beaucoup chez le marchand de vin, et souvent l'ouvrier honnête et laborieux y choque son verre contre celui d'un fripon qu'il ne connaît pas; le vin rend trop confiant.

Mais si vous voyez chez un marchand de vin desgens élégants, des hommes dont les manières dénotent de l'éducation, mésiez-vous-en, car ils ne sont pas là à leur place, et ll est rare qu'un homme veuille sortir de sa sphère, sans avoir quelque but secret, quelque intérêt caché.

### CHAPITRE XXIII.

Les marchands de contremarques.

Encore une nouvelle insdustrie, qui ne s'exerce guère qu'à Paris; mais aussi trouvez-moi une autre ville qui ait vingt théâtres, sans compter ceux de la banlieue.

Quand vous sortez du spectacle dans un entr'acte, vous êtes sur-le-champ assailli, entouré, pressé et presque arrêté par une foule d'individus d'assez mauvaise mine, les uns en veste, les autres en blouse, la plupart avec une casquette défoncée placée sur le côté de la tête, et les jambes dépourvues de toute espèce de bas. Ces genslà viennent à vous, l'un devant, l'autre derrière, plusieurs de côté; ils vous barrent le passage; ils vous empêchent d'avancer, et tous vous tendent une main salle, noire, calleuse, qu'ils mettent presque sous votre nez, en vous criant:

- Pour moi, mon bourgeois...
- A moi, s'il vous plaît, si vous ne rentrez pas...
- Ah! monsieur, faites-m'en cadeau... quéque ça vous fait?..
  - Mon bourgeois, votr' contremarque...
  - Je n'ài jamais vu la comédie, moi... "
  - Oh! mon petit maître... soyez généreux!...

- Ah! monsieur, donnez-la-moi!

Mais, depuis quelques années, comme probablement le public se montrait peu généreux, les gamins et autres particuliers qui se livrent à la contremarque, se sont décidés à en faire tout-àfait le commerce. Or, comme le commerce ne se constitue que de ventes et d'achats, voulant se livrer à la vente, ils ont commencé par acheter. Ainsi, à tout ce que l'on vous disait autrefois, et que du reste on vous dit encore, parce qu'il y a toujours des individus qui ne sont là que pour recevoir, d'autres particuliers, et ceux-là sont les véritables marchands de contremarques, ont ajouté ces phrases:

- Vendez-vous, monsieur?
- Monsieur veut-il s'en défaire ?..
- Combien en voulez-vous, bourgeois?
- Qui est-ce qui lave sa contremarque?
- Dix sous d'un parterre... qui est-ce qui veut dix sous? j'en donne dix sous.

Ainsi la contremarque se vend maintenant comme la rente; elle 'son cours, elle hausse, elle baisse, suivant le mérite des pièces que l'on joue; elle est nécessairement plus chère à huit heures qu'à neuf, et à neuf qu'à dix. On pourrait acheter à terme, faire des spéculations sur fin spectacle, au lieu de fin courant.

Mais vous comprenez qu'il y a une guerre déclarée entre les véritables marchands de contremarques, qui en achètent et en vendent, et ceux qui ne font que les demander gratis; les premiers prétendent être les seuls maître des abords d'un théâtre. Quand ils aperçoivent ceux qu'ils appellent des galeux (c'est le terme consacré chez ces messieurs), ils courent dessus et commencent par les repousser brutalement, en s'écriant:

— Veux-tu t'en aller, filou! qu'est-ce que tu fais ià?.. tu maraudes dans notre ouvrage, tu viens nous manger notre pain sous notre nez, et tu crois que nous le soussrirons!

Quelquefois le galeux se regimbe; il ne veut pas se laisser expulser, il résiste en répondant :

- Eh ben, quéque ça vous fait! si je veux rester là, moi!... est-ce que le boulevart n'est pas libre... Veux-tu pas me pousser... grand vo-leur!
- Tu vas décaniller tout de suite, ou j'applatis ton musse!
- Viens-y donc un peu pour voir!... Votre contremarque, mon bourgeois! Ah! merci, not' maître!

Si le galeux a obtenu la contremarque de quelqu'un qui ne veut pas rentrer au spectacle, les marchands sont encore plus furieux, ils tombent sur celui qui vient d'ètre ainsi favorisé et l'accablent de coups; l'autre se défend, crie: la foule s'amasse; on ne peut plus passer devant le théâtre; mais alors les sergents de ville et la garde municipale s'en mêlent; ils repoussent tout cela au large, en criant: « Allons, canaille! voulez-vous aller vous battre plus ioin, ou l'on va vous mener au poste!»

Les combattants s'éloignent, se séparent, la fouie se dissipe, et pendant quelques minutes le calme est rétabli, et l'on peut presque passer facilement pour entrer et sortir du spectacle.

Depuis que l'on vend des contremarques à la porte des théâtres, il y a beaucoup de gens qui se donnent le plaisir d'y aller à neuf ou à dix heures; on ne voit que deux pièces, quelquefois une seule; mais c'est moins cher, et toutes les bourses n'ont pas le moyen de voir un spectacle entier.

Dans les théâtres où l'on finit ordinairement par une grande pièce, par un drame en plusieurs actes, celui qui ne vient qu'à dix heures ne voit jamais le commencement d'un ouvrage, mais il tâche de le deviner, ce qui n'est pas toujours facile dans les drames modernes. Il faut chercher alors à lier conversation avec un voisin, et l'on se fait raconter les premiers actes.

Il y a dans Paris des hommes fort estimables qui n'ont jamais vu que des derniers actes de pièces qu'ils ont toujours pris pour la pièce entière; ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont vu, mais ils s'érigent ensuite en censeurs, en critiques, et il n'est pas rare de leur entendre dire:

« Les auteurs ont à présent la manie de faire » des ouvrages trop intrigués, trop embrouillés; » c'est bien écrit, mais quant au fil de la pièce, » il est impossible de s'y retrouver. » Ce qui ne manquera pas de vous frapper, si vous passez devant un théâtre lorsque le spectacle est déjà avancé, c'est toute la science, toute l'imagination, toute l'éloquence que déploie un marchand de contremarques pour se défaire de sa marchandise, qui n'a plus aucune valeur quand le spectacle est terminé.

Voyez-le courir au-devant des personnes qui viennent du côté du théâtre.

— Voulez-vous un orchestre, monsieur... orchestre adossé; voilà le second acte qui commence seulement, c'est une prèce qui fait fureur; préférez-vous une galerie de face... les meilleures places de toute la salle... il y a un décor entièrement neuf au dernier acte... c'est du plus fameux auteur de drame... c'est superbe! ça aura quatre cents représentations... Entrez donc... il y a de la place partout.

Il y en a qui vont jusqu'à vous mettre la contremarque dans la main, en vous disant :

- Prenez...[vous me paierez]en sortant!

Les inspecteurs de police ont souvent fait la guerre, la chasse aux marchands de billets et de contremarques. Il n'y a pas grand mal à ce qu'un gamin reçoive la contremarque d'un individu qui ne se soucie pas de voir la fin du spectacle, ou bien à ce qu'un petit employé qui est obligé de retourner travailler jusqu'à neuf heures et demie dans sa maison de commerce, se donne ensuite le plaisir d'entrer dans un théâtre, ce

qu'il ne serait certainement pas si alors il lui fallait payer un billet au prix du bureau.

Ce qu'il faudrait empêcher, c'est que les marchands de contremarques, les maraudeurs, les gamins, et tous ceux enfin qui se livrent à cette industrie, n'encombrassent les abords d'un théâtre, au point que souvent, pour vous faire jour à travers tout ce monde-là, vous êtes obligé de boxer.

Les Parisiens, habitués aux spectacles, savent encore se dégager facilement des marchands de contremarques, mais un étranger, un provincial ne sait ce que lui veulent tous ces hommes qui viennent fondre sur lui, s'il a le malheur de sortir dans un entr'acte; cela n'a rien de rassurant... toutes ces mains tendues sembient vous demander l'aumône, ou chercher à vous débarrasser de votre montre et de votre mouchoir en même temps que de votre billet.

Un monsieur de province étant venu à Paris avec sa semme, tous deux se donnèrent bien vite le plaisir du spectacle, c'est le premier que l'on veut goûter à Paris. Ils se rendent à un théâtre des boulevarts, alléchés par les onze actes promis sur l'affiche. Dans l'entr'acte, nos deux époux sortent, avec l'intention d'aller se rasratchir dans un casé voisin. A peine sont-ils sur le boulevart, que des particuliers sort mal couverts les entourent, les cernent, en criant aux oreilles du monsieur qui tenait ses contremarques à su main:

- Voulez-vous vous en défaire, mon bourgeois... allons, voyons, lâchez-la.
  - Faites-nous en cadeau.
- Moi, je vous en offre quinze sous, c'est plus qu'elle ne vaut.

Nos provinciaux, qui n'ont aucune idée du commerce auquel se livrent les particuliers qui les accostent, s'imaginent qu'on leur fait une proposition d'un tout autre genre. Le mari croit que c'est de safemme qu'on lui offre de se défaire pour quinze sous, en assurant que c'est plus qu'elle ne vaut. La femme pense que ces hommes veulent l'enlever, la séparer de son mari, auquel on dit: Lâchez-la. Tout les deux éprouvent une frayeur, une terreur qui les rend trembiants; ils se serrent l'un contre l'autre, le mari en balbutiant:

— Comment!... que je vous en fasse cadeau!... que je la lâche... par exemple... c'est du joli... votre proposition est lnfâme!

Et la femme s'écrie :

- Mon ami, ne les écoute pas... t'offrir quinze sous... ce sont des misérables... et on souffre de telles choses devant un spectacle... Ah! Dieu, quel séjour dangereux que ce Paris... sauvonsnous, mon ami...
- Oui, viens, ma bonne... Me demander si je veux m'en défaire... quelle horreur! Laisseznous passer, drôles que vous êtes, ou je crie à la garde...

- Sauvons-nous, monami... fuyons ces lieux...

  Le mari et la femme se mettent à fuir sans oser regarder derrière eux, en se promettant bien de ne plus retourner au spectacle, parce que l'on court trop de dangers à la sortie; et de retour à leur hôtel garni, l'époux vertueux presse sa femme dans ses bras, et la considère avec attendrissement en s'écriant:
- M'en offrir quinze sous! ce n'était pas la peine de venir à Paris pour y recevoir un tel affront.

FIN DU PREMIER VOLUME.

### TABLE

### DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| Quelques mots avant d'entrer en n | natid | re.   |     |   |   | 5           |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|---|---|-------------|
| CHAP. I. Bureau des nourrices.    |       | •     | •   | • |   | 44          |
| II. Bains à domicile              |       | •     | •   | • | • | 24          |
| III. Bouquetières en boutique     | θ.    | •     | •   | • | • | 39          |
| IV. Chantier de bois à brûle      | r.    | •     | •   | • | • | 47          |
| V. Les réverbères                 |       |       |     |   | • | 34          |
| VI. Les trottoirs                 |       |       | -   | • | • | 54          |
| VII. La galette                   |       |       |     |   |   | <b>58</b> . |
| VIII. Cabriolets-milords          |       |       |     |   |   | 61          |
| IX. Les faux-toupets              |       |       |     |   |   | 65          |
| X. Une soirée dans la petit       | e pr  | oprié | té. |   |   | 69          |
| XI. Les bornes décentes.          |       |       |     |   |   | 85          |
| XII. Les floueurs                 |       |       |     |   |   | 87          |
| XIII. La petite poste             |       | •     |     |   |   | 101         |
| XIV. L'homme de lettres ma        |       |       |     |   |   | 105         |
| XV. Notre-Dame-de-Lorette         |       | •     |     | • |   | 122         |
| XVI. La rue Saint-Denis .         |       | •     |     | • | • | 124         |
| XVII. Un bateau de blanchiss      | euse  | 8 .   | •   | • | • | 437         |
| XVIII. Estaminets Divans          |       |       | •   |   |   | 140         |
| XIX. Les greniers                 |       |       |     |   | • | 148         |
| XX. Le vent                       |       |       |     |   |   | 152         |
| XXI. La sortie du spectacle       |       |       |     |   |   | 456         |
| XXII. Les marchands de vin        |       |       |     |   |   | 167         |
| XXIII. Les marchands de cont      |       |       |     |   |   | 473         |

FIN DE LA TABLE.

| • |   |   |   |   | 1          |
|---|---|---|---|---|------------|
|   |   |   |   |   | I          |
|   |   | • | • |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   | ı İ        |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   | ĺ          |
|   |   |   |   |   |            |
|   | _ |   |   |   | Į          |
|   | • |   |   |   | À          |
|   | • |   |   |   |            |
|   |   |   |   | • | 3 :<br>1 : |
|   | • |   |   |   | • !        |
|   |   |   |   |   | 1          |
|   | • |   |   |   | 1          |
|   | • |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   | •          |
|   |   |   |   |   |            |
|   | - |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   | -          |
|   |   | • | • |   |            |
|   |   |   |   | - |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   | • |   |   |   | -          |
|   |   |   |   |   | •          |
|   |   |   |   |   | į          |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   | - |            |
| • |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |   |            |

|   | • |   |   |   |          |   |
|---|---|---|---|---|----------|---|
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   | • |   |          | • |
|   |   |   |   |   | ,        |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   | , |   | <b>.</b> |   |
|   |   |   |   | • |          |   |
| • |   |   |   | • |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   | • |   |   |          |   |
|   |   |   | _ |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |   |          |   |

### **OUVRAGES PARUS:** La Femme, le Mari et l'Amant. 4 vol. Un Tourlourou . Houstache . . 10 Le Cocu. . Un Jeune Homme charmant. Zizine. . D Le Barbier de Paris. 4 La Maison Blanche . . . . ю L'Enfant de ma Femme . . . La John Fille du Faubourg . . Scour Anne, . . . . . . . La Laitière de Monfermeil. Georgette , ou la Nièce du Tabellion. L'liomme de la Nature et l'Homme policé. Mon Voisia Raymond . . . Gustave, ou le Nauvau Sujet . La Pucelle de Belleville . . . Un Bon Enfant , . . . Madeleine . . . André le Savoyard . . . . . L'Homme aux trois Culottes, . 1 Un flomme à marier. Petits Tableaux de Mours, M. Dupont, on la Jeupe Fille et sa Bonne. 12 Ni jamans, ni tonjours . . . Bœure Parisienues, . . . . . 3) Ce Monsieur! La Grande Valle

119 vol.





LA

# GRANDE VILLE,

PAR

CH, PAUL DE KOCK.

TOME DEUXIÈME.

GAND,

imprim rrie de vanderhaeghe-maya, Kue de Brabant, n.º 12.

1843.





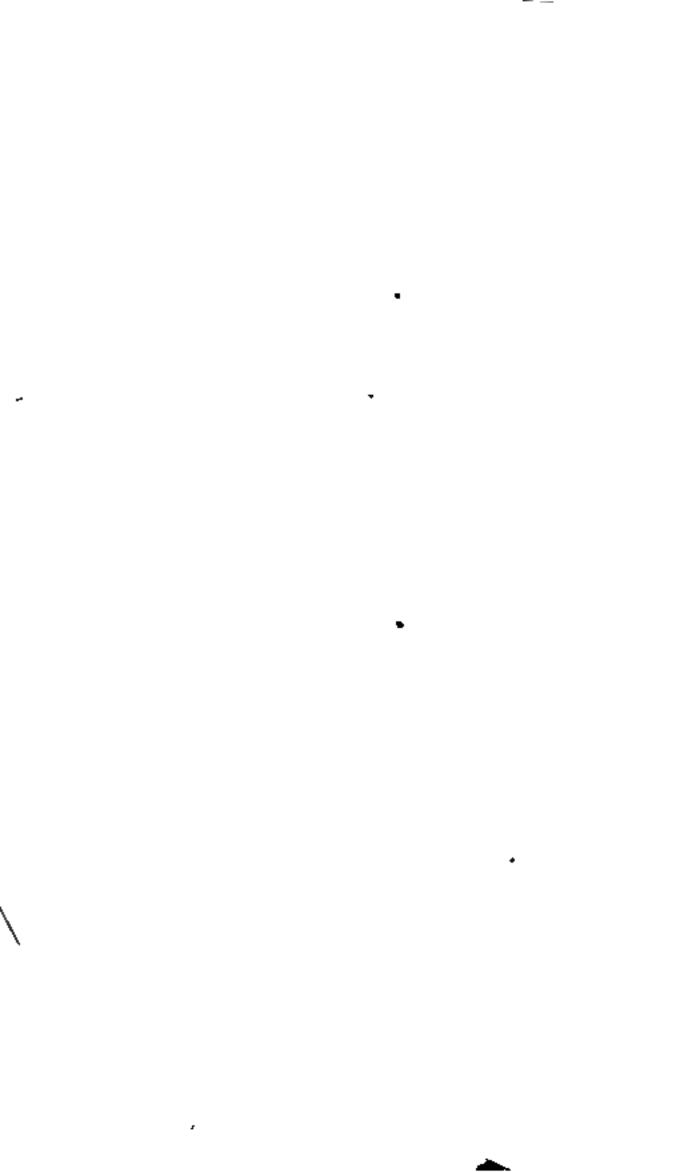

## **OEUVRES**

COMPLÈTES

DI

CH. PAUL DE KOCK.

|  |   |   |   | • |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | - |   |
|  |   |   |   |   |

### LA

# GRANDE VILLE,

## NOUVEAU TABLEAU DE PARIS,

COMIQUE, CRITIQUE ET PHILOSOPHIQUE.

TOME DEUXIÈME.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE - MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.



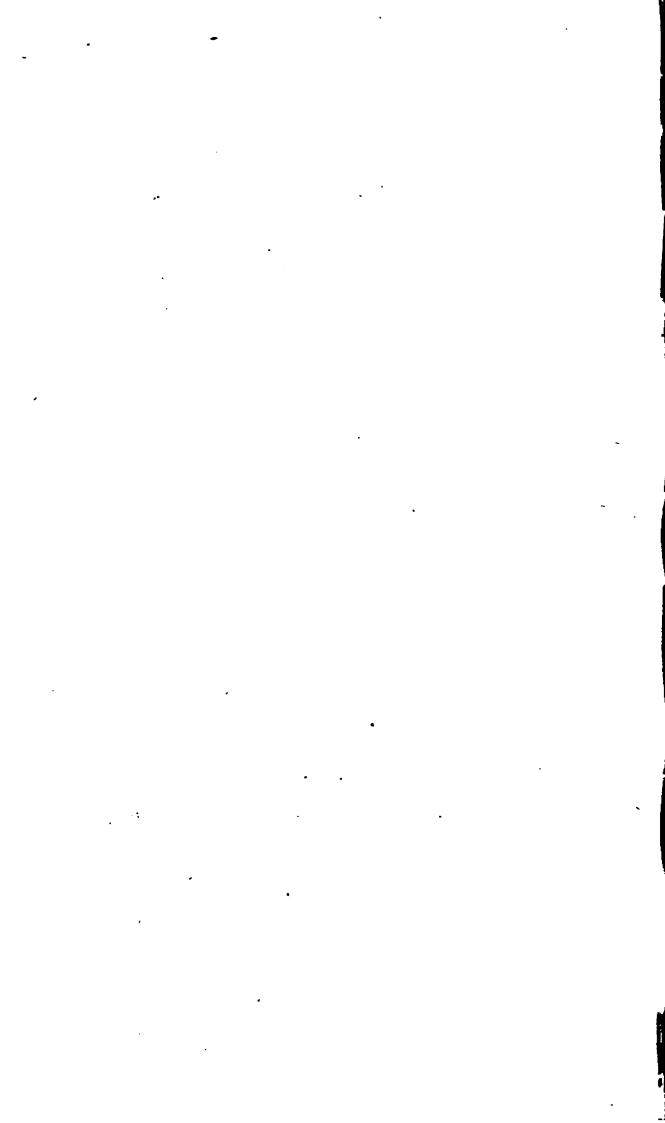

## GRANDE VILLE.

### CHAPITRE PREMIER.

Les garnis.

Ceci ne peut pas s'appeler un hôtel garni, car en vérité jamais maison n'eut moins l'apparence d'un hôtel que celle où vous voyez écrit sur le mur ou sur une espèce d'enseigne: Ici on loge en garni, à la nuit.

Ces maisons-là ont, pour la plupart, un aspect sinistre qui n'inspire pas la confiance; de vieilles murailles noires, des fenêtres à guillotines et à petits carreaux, dont la plupart sont cassés, et raccommodés tant bien que mal avec des morceaux de papier; presque jamais de rideaux, mais des bas, de vieilles jupes qui sèchent au grand air; en bas presque toujours un marchand de vin borgne, ou une fruitière qui vend du charbon de terre; enfin pour entrée une allée sombre, noire, sale. Voilà ce que c'est qu'un garni où on loge à la nuit.

Il est difficile de voir quelque chose de moins garni que les chambres dans lesquelles on met les locataires; mais les habitués de ces garnis ne sont pas difficiles: ce sont, pour la plupart, des ouvriers quidepuis long-temps ne travaillent plus; des fainéants qui voudraient toujours flâner et ne rien faire; des maraudeurs, des gouapeurs, quelquefois des malheureux qui n'ont plus d'asile, mais trop souvent aussi des repris de justice et des voleurs, qui ne veulent pas rester dans la rue où ils pourraient être arrêtés, et qui vont dans les maisons chercher encore des dupes ou tâcher de se faire des collègues.

Pour quatre sous, queiquefois moins, vous avez le droit de passer la nuit dans un garni. Mais vous n'avez pas une chambre pour vous seul. On vous ouvre une chambrée déjà habitée quelquefois par une dizaine d'individus, élevés, comme les Tartares, dans le mépris des chemises, et qui ne savent pas ce que c'est que de se débarbouiller.

Figurez-vous une pièce de quinze pieds carrés à peu près; point de papier sur la murailie, ce serait un luxe inutile, et d'ailleurs cela contrarierait les locataires qui ont l'habitude de faire, avec du charbon ou un bouchon brûlé, des dessins extrêmement variés sur les murs. Pour couchette une mince paillasse placée à terre dans un coin de la chambre, et sur laquelle est une grosse couverture de laine qui sert à garantir les dormeurs du froid et de l'humidité; point d'oreilier, de traversin, de drap, tout cela est inconnu dans ces chambres communes; quelques tabourets de paille, un vieux poèle qui fume, the tampe qui éclaire à peine; voilà ce qui, dans la grande ville, sert souvent d'abri pendant une nuit à une quinzaine de ses habitants.

Vous trouvez de ces garnis dans les faubourgs, dans les quartiers populeux, et surtout du côté des halles. Autrefois le logeur ne devait recevoir aucun individu pendant une nuit sans que celuici ne lui eût montré son livret, ou du moins quelques papiers constatant son nom et son état. Mais les logeurs, dont la morale est rarement sévère, et qui, avant tout, veulent tirer parti de leur garni, admettent chez eux tous ceux qui se présentent, sans s'inquiéter d'où ils viennent ni de ce qu'ils font. C'est pour cela que la police fait de fréquentes descentes dans ces maisons, qui trop souvent servent de refuge à des criminels.

Vous, qui habitez un joli appartement bien meublé, qui ne recevez dans votre salon que des gens de bon ton, dont les manières sont aussi élégantes que le langage, vous ne vous doutez pas de ce que c'est que l'intérieur d'un garni. Tandis que vous vous étendez mollement sur un divan, les pieds sur un tapis, le dos sur des coussins.... que vous tressaillez et faites la moue si on laisse trop long-temps une parte ouverte, une vingtaine d'hommes sont entassés

dans une salle noire, enfumée; les uns sont couchés sur la paillasse étendue à terre le long du mur, les autres sont assis sur des tabourets; presque tous sont mal vêtus, beaucoup n'ont point de bas et leur chaussure est percée en plusieurs endroits; mais ils fument, ils ont des pipes à la bouche; ceux qui ont encore quelques sous boivent et régalent les amis, car on est amis dès qu'on est de la même chambrée.

Et ces hommes, dont l'aspect misérable est pénible à voir, chantent, rient entre eux, et se livrent souvent à la gaîté la plus grossière, parce qu'elle s'exprime toujours en termes ignobles et obscènes.

Il faut des réduits comme cela dans une grande ville, mais il serait plus heureux qu'ils ne sussent jamais habités.

### CHAPITRE II.

### Les mendiants.

On est parvenu à détruire la mendicité dans la grande ville, où, naguère encore, on ne pouvait faire un pas sans être assailli par une foule de pauvres.... ou de prétendus pauvres, qui vous tendaient les mains, l'un en vous montrant sa jambe blessée, l'autre son bras en écharpe; celui-ci geignant d'une voix giapissante, celui-là jouant une espèce de pantomime pour mieux vous attendrir. Car si l'art de mendier n'est pas parvenu chez nous au même degré de perfection qu'en Espagne, nous avions cependant quelques maîtres dans ce genre d'industrie.

Grâce au ciel, les yeux ne sont plus affligés par ces tableaux de blessures, de plaies que l'on exposait comme une marchandise sur la voie publique

Il n'y a donc plus de mendiants à Paris; mais il y a toujours des malheureux.

On n'ose plus demander; c'est défendu. Mais on vous regarde, on s'arrête devant vous et on a l'air si triste!... Il est impossible de ne point comprendre, et rien ne vous empêche alors de céder au mouvement d'humanité qui vous porte à secourir celui que vous jugez être dans la peine, car s'il est défendu de demander, il n'est point défendu de donner.

Il y a aussi de ces états qui ne sont qu'un prétexte pour recevoir l'aumône de quelqu'un, sans craindre d'être arrêté pour contravention à la loi.

Quand une pauvre semme qui tient un ensant à moitié vêtu dans ses bras, vient vous offrir un paquet de cure-dents... ou des épingles, ou même un petit bouquet tout sané... achetez bien vite.... achetez sans hésiter.... et vous avez encore le droit de donner vos sous et de ne pas prendre la marchandise.

Jadis on pouvait, avec raison, se défier de ces mendiants éclopés qui encombraient les places, les boulevarts, les promenades.

Combien de fois n'a-t-on pas vu le boiteux d'un quartier n'être que manchot dans un autre?

Celui-ci faisait l'aveugle dans le Marais, il avait un chien, un bâton, une sébille, rien ne manquait; il jouait parfaitement son rôle.

Quelque temps après, en passant dans le faubourg Saint-Germain, vous étiez accosté par un sourd qui venait droit à vous, en vous faisant comprendre par signe qu'il avait perdu l'ouïe. Vous reconnaissiez votre aveugle du Marais, et vous lui disiez:

— Vous n'êtes donc plus aveugle maintenant; qui est-ce qui vous a opéré? c'est une belle cure. Le sourd vous répondait sur-le-champ:

— Vous vous trompez, monsieur, je n'ai jamais été aveugle.

Ne vous est-il pas encore arrivé souvent de vous arrêter sur le boulevart ou dans la rue, pour causer avec une jolie dame que vous n'aviez pas vue depuis long-temps, et dont la rencontre vous faisait grand plaisir?

Alors, quand on est tout à une conversation que l'on voudrait prolonger, un petit garçon qui a les pieds nus, la poitrine à l'air, qui porte un pantaion et une veste en lambeaux, accourt à vous et glisse sa main entre vous et la personne avec laquelle vous causez, en murmurant sur un ton bien pleurard:

— Mon bon monsieur, nons sommes huit enfants, notre père n'a pas d'ouvrage, nous n'avons pas de pain chez nous; un petit sou, s'il vous plait, mon bon monsieur, pour avoir du pain.

Vous tachiez de renvoyer le petit mendiant en lui répondant brusquement :

- —Je n'ai pas de monnaie! Puis vous repreniez la conversation avec votre dame; mais le petit drôle qui mendie ne se rebute pas sacilement, et vous entendiez toujours à vos oreilles:
- Un petit sou, s'il vous plait, mon bon monsieur, pour avoir du pain.

Vous vous impatientiez d'être obsédé de la sorte, vous repoussiez le mendiant en lui disant :

— Mais yeux-tu t'en aller, et nous laisser tranquilles!

Le petit garçon quittait votre droite pour passer à votre gauche, où il continuait son refrain; vous étiez obligé de lui donner pour vous débarrasser de lui, et avec vos sous il allait jouer aux billes ou au bouchon.

Combien de sois aussi n'aviez-vous pas été assailli d'une saçon brutale par des hommes pris de vin qui vous disaient :

— Je n'ai rien mis depuis trois jours dans mon pauvre corps.

Et lorsque vous vous éloigniez avec dégoût de ces mendiants qui vous rappelaient le second chapitre de Gil Blas, vous les entendiez dire derrière vous :

— Va donc, canaille!... ça vous a un babit tout neuf... ça porte des gants, et ça ne peut pas secourir le pauvre monde!.. méchant cuistre!.. ça n'a peut-être pas deux liards à son service... Je te vas les prêter, moi, si tu veux...

Et autres gentillesses dans le même genre.

La grande ville doit se trouver sière qu'on l'ait débarrassée de cette lèpre.

Et l'on fera tout autant de bien maintenant qu'il n'y a plus de mendiants; car, parmi les nécessiteux, les plus à plaindre ne sont presque jamais ceux qui demandent.

### CHAPITRE III.

Les bouges et les souricières.

A Paris, c'estainsi que l'on désigne, non seulement un endroit malpropre, mal tenu, mals encore un lieu fréquenté par des gens sans aveu, des filous, des loupeurs, des gouapeurs, des voleurs, et toute cette écume de la capitale qui est continuellement en fermentation.

Un bouge a quelquesois la prétention d'être un casé, mais il n'en a nullement l'apparence. En passant devant une maison sale et noire, vous apercevez comme une espèce de boutique mai éclairée; à travers de petits carreaux crasseux, ensumés, cassés et rajustés avec du papier, vous n'entrevoyez aucune espèce de marchandise, et vous vous demandez ce qu'on peut vendre la dedans.

Mais si vous vous arrêtez un moment, vous verrez bientôt entrer et sortir les habitués de ce lieu. Ce sont des hommes mai vêtus et souvent à peine vêtus; la piupart ont la figure pâle, le teint plombé, les yeux caves et le regard sinistre; quand ils rient, ce n'est pas de la gaîté que leur visage exprime, c'est de l'effronterie, de la débauche, c'est le vice enfin dans toute sa laideur.

Ce qui est fort triste surtout, c'est de voir des

jeunes gens, des adolescents même parmi tout ce monde-là; vous trouvez dans un bouge des ensants de quatorze à quinze ans qui, déjà entraînés par le mauvais exemple, ont abandonné le travail, l'atelier, la maison paternelle pour se livrer à cette vie de paresse, de sainéantise, de jeu et de désordre qui les conduit nécessairement au vol et au bagne.

L'intérieur de ces cales-bouges est effrayant : le gaz n'y est point connu, et l'huile y étant très ménagée, il n'y règne qu'une lumière douteuse, et qui est encore assombrie par une épaisse sumée, car tous les habitués du lieu ont la pipe, ou plutôt le brûle-gueule à la bouche. A travers cette atmosphère épaisse, chaude, humide, à laquelle se mêlent les vapeurs du vin, de l'eau-devie, de l'ail, de l'ognon, et la transpiration de ces messieurs, qui ne se débarbouillent que lorsqu'ils tombent dans le ruisseau, vous apercevez cependant des tables et un billard.

Une soule d'hommes remplit ce lieu: il y en a qui sont assis près des tables, buyant du vin ou des liqueurs... (le casé est inconnu dans ces casés-là, ou du moins c'est un extra); l'un, à demi ivre, chante un couplet obscène; l'autre est déjà endormi sur la table, son voisin a roulé dessous, et on ne juge pas nécessaire de le ramasser. En voilà qui jouent aux cartes... quelles cartes! on ne distingue plus les couleurs; ces messieurs, en se trichant entre eux, s'exercent

à escroquer les pigeons qui leur tomberont sous la main.

C'est autour du biliard que vous apercevez le plus de monde; les joueurs vont saire la poule, mais auparavant les paris sont ouverts; on va tirer les numéros... alors ces hommes souillent à leur poche, et ce qui vous étonnera, c'est de voir bientôt le tapis couvert d'argent, quelque-sois même des pièces d'or y sont jetées et mises au jeu.

De l'argent dans la poche de cet homme dont la blouseest déchirée en plusieurs endroits, dont le pantalon mal rapiécé n'est plus qu'un hideux assemblage de loques; de l'or chez cet autre dont les joues caves et la figure amaigrie sembleraient annoncer la misère et le besoin, et qui a pour chaussure des bottes à travers lesquelles ses pieds nus se montrent en plusieurs endroits.

Que penser de ces disparates? ces messieurs sont faits pour ôter toute confiance dans l'aspect de la misère et du malheur.

Pour comprendre ce qui se dit dans un bouge, il est indispensable de savoir l'argot, c'est la langue samilière des habitués.

Dans la rue de Bondy, derrière le corps-degarde du Château-d'Eau, existe un endroit connu sous le nom de Rendez-vous des Quaire Billards, et cependant il y en a sept. Sept billards presque toujours occupés jour et nuit! jugez quelle quantité d'habitués, et combien dans Paris il y a deces hommes que vous prendriez pour des mendiants, et qui passent leur vie à jouer, à boire, à se livrer à la paresse, lorsqu'ils ne sont pas pis.

Suivez ce jeune homme qui compte à peine seize ans; ii est grand, mince; sa figure est belle et presque franche, et ses yeux bleus, assez doux, n'ont pas encore toute l'effronterie du vice; seulement la fatigue semble abattre la vigueur, la vivacité de son âge; sa démarche est déjà lourde et nonchalante; une blouse bleue assez propre, un pantalon de drap gris, de bons souliers, une casquette presque neuve, composent sa toilette. Il va passer devant le bouge et ne sait s'il veut y entrer, lorsque deux autres peronnages arrivent et vont à lui.

C'est un homme d'une trentaine d'années, petit, trapu, noir et hidéux de figure; il porte sur sa tête une espèce de bonnet qui n'a plus de forme, mais qui a conservé un énormegland qui se balance sur son front dont il cherche à balayer la poussière; il a sur le corps un mauvais bourgeron gris jaune, et un pantalon en toile à torchons qui ne lui descend qu'à mi-jambe. Le sourire de cethomme, qui laisse voir deux énormes dents placées comme des désenses de sanglier, a quelque chose d'essrayant et d'insernal.

L'autre individu est grand, maigre, comme un squelette, jaune de visage, excepté le nez qui est d'un rouge violet; il a l'air morne et le regard fauve. Celui-là porte quelque chose qui doit avoir été un paletot, mais qui, faute de boutons, s'attache avec des ficelles; il a sur la tête la forme d'un vieux chapeau rond qui n'a plus de bord; un échantillon de toile à matelas, roulé comme une corde, lui sert de cravate. Il tient ses deux mains dans ses poches qui semblent bourrées d'une squie d'objets.

- Eh bien, môme, est-ce que tu vas passer comme ça? dit le plus petit des deux hommes en tapant sur l'épaule de l'adolescent. Est-ce que tu vas courlr dans la vergne, au lieu d'entrer jaspiner avec les vieux.
- Ah! c'est toi, Coquardet! répond l'adolescent. Tiens, v'là aussi le grand Léssanqué... C'est que j'allais travailler, voyez-vous... quoique j'aie plutôt envie de pioncer!
- Oh! c'te sorbonne! viens donc plutôt louper avec nous! voilà deux crosses et une mèche qui flambent... Est-ce qu'on travaille tant qu'on a de la douille! Allons, Léslangué, débride ta lourde, que nous entrions avec le moutard!

Le grand misérable que l'on nomme Lésanqué a ouvert la porte du bouge; l'adolescent se laisse entraîner, et le voilà au milieu d'une soule d'hommes de l'espèce de ses deux amis, qui le regardent en se lançant entre eux des regards d'intelligence. On le sait boire, on le sait jouer; il sort deux pièces de cinq srancs de sa poche, et l'individu qu'on appelle Coquardet s'écrie;

- Bigre!... pus qu' ça de balles! Est-ce que tu as une cambrousse qui te donne de la blanquette?
- Non... non!... c'te farce! au contraire, car hier on a volé, dévalisé chez nous pendant que j'étais à louper et que ma mère était allée reporter son ouvrage; on est entré chez nous... on a fait un paquet de nos effets... les hardes de ma mère... toutes ses économies, on a tout-pris!... nous n'avons plus rien... Pour avoir du pain, ma mère s'est décidée à vendre une petite brocante qu'elle avait au doigt... Je viens de la porter au marchand qui m'a donné dessus ces deux roues de derrière, et ma mère attend après pour manger... et si je les joue... et que je perde...
- N'aie donc pas peur!... gonze! nous avons du jonc nous autres, et on t'en donnera, si tu es sur le sable!

L'adolescent se laisse aller; il joue et perd les deux pièces de cinq francs qu'il devait porter à sa mère; puis le hideux Coquardet lui joue sa blouse contre son bourgeron; le grand Léstanqué lui gagne sa casquette neuve et lui donne à la place sa forme de chapeau privée de bords. Enfin, pendant qu'il est en train de jouer son bon pantalon dedrap gris contre celui en toile à torchons, de nouveaux individus entrent dans le bouge et s'approchent de la table où sont les joueurs. L'un d'eux frappe sur l'épaule de Léstanqué, en s'écriant.

- Eh ben, l'affaire a marché hier... tu as bou-

liné avec Coquardet dans la rue Fontaine au Roi... Je t'ai vu décarer par la lanterne, ii était temps... vous auriez été paumés marron!

Pour toute réponse, les deux hommes auxqueis ces paroles s'adressent partent d'un ricanement prolongé et versent à boire à l'adolescent. Cependant celui-ci, qui n'est encore qu'à moitié gris, semble frappé de ce qu'il vient d'entendre; il regarde l'individu qui vient de parler et s'écrie:

- Comment... rue Fontaine au Roi... hier .. qu'est-ce qu'ils ont donc sait?
  - Ils ont été grinchir donc!
  - Et chez qui ?
- Chez qui... eh mais... est-ce que tu ne sais pas... chez ta mère... c'est eux qui ont rincé sa cambriole... Comme je te voyais boire avec eux, je pensais que tu le savais... et que tu avais ta fade!

Le jeune homme reste tout saisi; une pâleur mortelle couvre son visage, il regarde ses deux joueurs d'un air égaré; ceux-ci se mettent alors à pousser de gros hurlements de joie, puis ils emplissent le verre de leur victime, et le lui présentent en disant:

— Eh ben, oui, c'est nous qui avons fait le coup!... gnia pas de quoi farguer... allons, ne fais pas le sinvre... lampe ça... nous nous moquons de la rousse... nous sommes une gance... tu en seras... tu ne retourneras pas dans ta cassine, tu peux pioncer ici!

L'adolescent est quelques instants indécis, mais on l'entoure, on l'excite, on crie, on rit, on chante, on débite une soule de plaisanteries insames, et le malheureux sinit par choquer son verre contre ceux des deux misérables qui ont volé sa mère...

Cette anecdote doit suffire pour donner une idée de ce qui se passe dans les houges de Paris, ab uno disce omnes.

Il y avait autrefois dans la grande ville un endroit appelé la Souricière; il était placé au centre des halles. C'était le plus fameux bouge de Paris. Rendez-vous ordinaire des voleurs, des voleuses, des mouchards, des filles de mauvaise vie, des repris de justice et de tout ce qu'il y avait de plus ignoble dans Paris, la Souricière avait une réputation telle, que des étrangers et des hommes de distinction de la capitale ne craignaient pas de s'aventurer quelquefois dans ce bouge, dont ils étaient curieux de voir le hideux tableau.

Une maison de jeu, située rue Saint-Honoré, près du café de la Régence, connue sous le nom d'Hôtel d'Angleterre, rivalisait de réputation avec la Souricière. Cependant l'Hôtel d'Angleterre était l'aristocratie du vice. Il y avait une roulette, un creps et un biribi. À ce dernier jeu, les pontes qui avaient perdu à la roulette toutes leurs grosses pièces, avaient la facilité de jouer leurs derniers sous.

L'Hôtel d'Angleterre ainsi que la Souricière était ouvert toute la nuit, et beaucoup de gens à Paris n'avaient point d'autre domicile.

La suppression des maisons de jeu a fait fermer l'Hôtel d'Angleterre, et depuis quelques années l'ancienne Souricière n'existe plus.

Mais un autre établissement de ce genre s'est élevé dans le même quartier. C'est aux Charniers des Innocents que se trouve la nouvelle Souricière; ce bouge marche sur les traces de son afné. Dans ce lieu, ouvert toute la nuit, vous trouvez des hommes effrayants de saleté, et beaucoup de vieilles semmes ivres, car les semmes sont admises dans tous ces repaires. Les chissonniers ont le droit d'y garder leur cabriolet (c'est ainsi qu'ils appellent leur mannequin), et pourvu que vous y sassiez pour deux sous de consommation, vous pouvez y passer toute la nuit.

Les bouges sont extrèmement communs dans la Cité: il en est où l'on se livre à toutes sortes de spéculations; beaucoup de jeunes filles, de marchandes des quatre saisons sont conduites dans ces cavernes par d'autres hideuses créatures de leur sexe, qui tirent un honteux profit de leur jeunesse, et quelquesois de leur figure. Les rues de la Grande-Friperie, Saint-Eloy, Jean de l'Epine, sont aussi renommées pour leurs bouges; là, une méchante armoire est devenue une chambre, et cette chambre est habitée par une semme. Dans une autre Souricière, située près de la bar-

rière Mont-Parnasse, il y a (non pas un salon, non pas même une salle), mais un caveau que le maître de ce repaire offre avec orgueil comme étant assez vaste pour que deux cents chistonniers puissent s'y promener à l'aise avec leur cabriolet sur le dos. Quel raout! lorsque la réunion est complète.

Mais un des bouges les plus curieux est dans la rue aux Fers. C'est un fameux débit de consolation. Il est situé au fond d'une cour; il n'y a là ni boutique, ni salle, mais une espèce de couloir, dans lequel se tiennent les habitués.

Ce couloir, qui est presque toujours plein, sert de domicile à des gens qui n'ont pas même de quoi aller à la Souricière. Là, vous voyez des hommes passer toute une nuit debout coutre un mur du corridor, sur lequel ils sont adossés; bien heureux encore lorsqu'ils ont pu attraper une place au mur; elles sont très recherchées, parce qu'au moins on peut s'y appuyer.

Et dans cet endroit vous trouverez toujours un beau parleur, un loustic, qui tien le dé dans la conversation, et qui met beaucoup de vanité à donner de l'agrément à son auditoire.

Ainsi, au milieu d'une nuit que les honnêtes habitants de Paris employaient sans doute à dormir, dans un de ces bouges où la société était fort nombreuse, un beau parleur avait amenéla conversation sur l'exécuteur des hautes-œuvres de Paris, et il en faisait le portrait, lorsque tout à

- Coup un des auditeurs s'écria d'une voix rauque:
  - Tu dis des blagues... tu parles de choses que tn ne connais pas! Tu nous dis que le bourreau d'ici est petit, moi je te dis qu'il est grand!
    - Il est petit.
    - Il est grand.
  - Mais, mon cher, je le connais bien peutêtre, puisque c'est lui qui m'a marqué.

# CHAPITRE IV.

## Les chemins de fer.

Allez rue Saint-Lazare, chaussée d'Antin, vous trouverez l'embarcadère pour Saint-Germain, pour Versailles, rive droite, et tous ces charmants bourgs ou villages qui sont sur la route.

Aliez à la barrière Mont-Parnasse, vous trouverez l'embarcadère pour Versáilles, rive gauche; allez derrière le Jardin des Plantes, vous pourrez partir par le chemin de fer qui va à Corbell.

Jusqu'à présent nous n'allons pas plus loin... mais patience! on nivelle, on creuse, on construit des ponts... des souterrains; incessamment nous irons déjeûner au Havre avec des huîtres, puis dîner à Strasbourg avec un pâté de foie!... Quelle source de jouissances nous promettent les chemius de fer!

Et quelle source d'instruction!... nous avons encore tant de Parisiens qui n'ont pas vu la mer... tant de touristes qui n'ont point aperçu la cathédrale de Strasbourg, tant de voyageurs ensin qui n'ont voyagé que dans leur cabinet... avec une carte géorgraphique sur une table, les pieds sur leurs chenets et le corps enveloppé

dans feur robe de chambre... c'est moins fatiguant... mais ce n'est pas aussi instructif.

Et d'ailleurs voyager en chemin de ser ne satigue pas: c'est un plaisir, un agrément... on se sent rouler avec une douceur inconcevable, ou plutôt on ne se sent pas rouler. On voit suir devant soi les arbres, les maisons, les villages... tout cela passe! passe... bien plus vite que dans une lanterne magique... et tout cela est véritable, vous n'êtes point le jouet de l'optique!.. Le chemin de ser est la véritable lanterne magique de la nature.

Aussi on ne saurait se faire une idée de l'enthousiasme, de la joie, de l'empressement avec lesquels les Parisiens ont accueilli le chemin de fer. Le premier sur lequel ils purent se lancer fut celui de Saint-Germain; les trois quarts des habitants de la grande ville sirent en peu de temps le voyage de Saint-Germain.

Toute une famille arrivait pour se livrer aux douceurs d'un voyage en chemin de ser. Arrivée à l'embarcadère, cette samille si unie commençait par se perdre. Après avoir pris des billets, l'un courait par un chemin, l'autre prenait une galerie, celui-là attendait dans une salle. Mais bientôt on entendait le signal pour se rendre aux voitures; alors tout le monde se pressait, se poussait, se mêlait; chacun voulant arriver avant son voisin et craignant de ne plus partir. Les Français n'ont jamais eu beaucoup de pa-

tience : ils veulent que les choses aillent tout de suite vite et bien ; sans cela ils siffient, sauf à se demander après s'ils n'ont pas eu tort de siffier.

Alors, de toute cette samille qui s'était rendue au chemin de ser, pour goûter ensemble les agréments de ce uoyage, il était sort rare que deux personnes se trouvassent dans la même voiture-

L'un s'élançait dans un wagon, l'autre dans une diligence, celui-ci à la tête, celui-là à la queue du convoi. Après s'être casé dans la voiture, on regardait autour de soi pour reconnaître ses amis, ses parents... on ne voyait que des visages étrangers.

Alors on se levait en disant:

— Pardon, je me suis trompé... je ne suis pas avec ma société, je dois être placé ailleurs...

Mais vos voisins vous engageaient à vous rasseoir en disant :

- Il n'est plus temps... nous sommes partie : on ne descend plus.
  - Comment... nous sommes partis!
- Certainement, nous roulons depuis une minute.
- Oh! c'est extraordinaire... et je ne m'en suis pas aperçu... et je ne me sens pas rouler.
  - C'est ce qui en fait le charme.

Il fallait se décider à rester à sa place. Arrivé à la descente au Pecq, on courait encore pour se rejoindre. L'un disait : Ils sont devant; l'autre : Ils sont derrière. — Courons, nous les ratirapperons.

Chacun courait: on ne se rattrappait pas. On passait une partie de la journée à se chercher dans Saint-Germains, sur la terrasse, dans la ville, ou dans la forêt. Du reste, on s'était in animent amusé.

Les dimanches et jour de fète, la foule se porte encore aux embarcadères; mais les Parisiens commencent à connaître la marche: ils savent quelle galerie ils doivent prendre pour arriver aux voitures.

Vous voyez bien encore quelques figures timides, appartenant à de bonnes gens, qui ne sont pas fort tranquilles en s'aventurant en chemin de fer. Il est vrai qu'un événement affreux arrivé sur le chemin de la rive gauche, pourrait presque justifier la crainte de quelques personnes, si de tels accidents ne devaient être regardés comme ces-coups de foudre que le ciel lance quelquefois sur nous, et qui ne dérangent en rien l'ordre éternel de la nature.

Ici c'est un marchand de bas, qui n'avait jamais quitté sa boutique.

Il est venu au chemin de ser, parce que ses voisins se sont moqués de lui, de ce qu'il n'avait pas encore voyagé par la vapeur. Mais, quoiqu'il soit dans l'embarcadère, il n'est pas encore bien sûr qu'il se décidera à partir. Examinez-le, il vaet vient devant le bureau où l'on prend ses places... il regarde les prix... il réfléchit... il s'avance... mais plusieurs personnes le devancent au

bureau; il les laisse passer à sa place... il n'est pas du tout pressé, lui... Cependant le signal se fait entendre, il faut se hâter... Il fouille à sa poche en s'approchant du bureau, mals tout à coap il remet son argent à sa poche et s'en va, en murmurant entre ses dents:

« J'aime mieux n'y aller que la semaine prochaine. »

Là c'est un papa qui, pour la première fois, se régale, lui et ses deux petits garçons, du chemin de fer.

Les deux petits garçons sont enchantés: ils rient, ils sautent de joie, en criant: « Ah! quel bonheur, nous allons être en chemin de fer. » Le papa veut tâcher de rire aussi; mais il a peur, et sa voix tremblote, tout en disant à ses deux fils:

- Oui, mes enfants, oui, nous allons bien nous amuser... Oui... mais il ne faudra pas avoir peur surtout!.. Ah! diable!.. il faudra ètre sage... ne pas vous effrayer dans les souterrains... ce serait très bête.
  - Oh! oui, papa! Oui, papa.
- A la bonne heure!. c'est que sans cela... j'almerais mieux ne pas vous y faire aller... et m'en retourner de suite. Voyons, ne montez pas, si vous avez peur; allons-nous-en.

Mais le papa a beau insister, les petits garçons s'obstinent à ne pas avoir peur.

Plus loin c'est un brave rentier du faubourg

Saint-Antoine, qui s'est sait accompagner jusqu'à l'embarcadère par sa semme, sa fille et son chien. Là il leur fait ses adieux, comme s'il s'en allait en Russie ou en Chine. Il ne peut se lasser de caresser son chien, d'embrasser sa fille, de presser sa semme dans ses bras... jamais il n'a été aussi tendre.

Enfin son épouse s'éloigne, mais elle revient précipitamment, en lui disant : As-tu tout ce qu'il te faut ? deux mouchoirs ... un petit pain... ta petite bouteille de cognac — Tu aurais dû prendre ta quittance des impositions ... Et de l'argent, en as-tu assez?

- Oui, chère amie.
- Allons, au revoir.

Nous avons ensuite les maris jaloux, qui ont sous leur bras-une jeune et jolie femme : ils veulent aller à Versailles. Madame penche pour la rive droite; mais monsieur prendra la rive gauche... parce qu'il n'y a pas de souterrain.

### CHAPITRE V.

# Le daguerréotype.

C'est à Paris que le daguerréotype a pris naissance; c'est dans cette ville qu'il a fait ses presuiers essais, et si maintenant son succès est devenu européen, l'admirable invention de Daguerre ne cesse pas pour ceia d'être cultivée à Paris; au contraire, elle semble y avoir acquis droit de bourgeoisie.

Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à se faire daguerréotyper : les étrangers qui sont venus visiter Paris ne veulent pas en partir sans avoir essayé de cette invention, les uns parce qu'ils pensent que dans cette ville tout se fait mieux qu'ailleurs, les autres parce qu'ils sont bien aises de pouvoir dire plus tard :

— J'ai fait faire mon portrait au daguerréotype, à Paris.

Il y a beaucoup de gens dans la grande ville qui se chargent de saire votre portrait par ce nouveau procédé. Un cadre placé à la porte de la maison vous indique le daguerréotypeur.... car il n'y a pas moyen ici de dire le peintre.... Le peintre, c'est le jour qui frappe sur votre visage.

\*Au coin du boulevart Montmartre et de la rue

Richeffeu, dans la nouvelle maison bâtie sur l'emplacement de Frascati, un tableau vous annonce qu'il y a là un daguerréotype; il indique en même temps les prix. Pour dix francs vous pouvez avoir votre portrait grand comme une miniature, et fait par le soleil... quand il y en a, et même quand il n'y en a pas. Dix francs le n'est pas la peine de s'en priver, et véritablement le soleil n'est pas cher.

Vous montez au second étage, vous entrez dans un appartement qui a l'air d'un magasin privé de marchandise; mais ne vous arrêtez pas à tout cela; ce n'est pas ici une boutique où il est nècessaire d'étaler une foule d'objets pour vous séduire : tout ce qu'il faut ici, c'est une espèce de petite chambre en toile que l'on étabilit devant une fenêtre, et dans laquelle on place la personne qui vient poser.

Cette petite chambre de toile n'est pas toujours vacante; on est souvent à la queue pour se saire daguerréotyper, et il saut attendre son tour.

Aiors on a la tiberté de se promener de long en large, de s'asseoir, et même de causer avec les personnes qui tiennent cet établissement; on choisit la grandeur de la plaque que l'on désire; si l'on veut un portrait au dessus de dix francs, on choisit le cadre que l'on y adapte sur-le-champ. Enfin on apprend quelles nombreuses préparations sont nécessaires avant d'arriver à se faire peindre par le soleil; on comprend alors qu'il y a encore du mérite dans l'exercice de ce procédé, et qu'il faut surtout une grande attention pour que votre portrait vienne bien; car l'oubli d'une seule préparation ferait manquer toute l'opération.

Ce qu'il y a aussi de curieux là, ce sont souvent les personnes qui viennent pour avoir leur portrait.

D'abord voilà un homme de la banlieue qui se présente avec sa femme sous le bras; ils veulent avoir leur portrait pour envoyer à une vieille parente, et ils s'Informent du prix. On leur répond que le meilleur marché est dix francs.

L'homme, qui a l'air d'un marchand de bestiaux, regarde sa semme, espèce de paysanne en gros déshabillé de bure; celle-ci hausse les épaules en disant:

- Dix francs pour chaque figure!... c'est plus que nous ne valons..... faut nous faire ça à moins....
- —. Nous en ferons faire deux, faut nous diminuer queuque chose.... voulez-vous six francs pour nous deux?
- Pour toute réponse le daguerréotypeur les engage à regarder le tableau qui est à sa porte, et va s'occuper d'autres personnes.

Les habitants de la banlieue se consultent :

— C'est trop cher, dit la femme... dix francs...

ça. ferait vingt francs pour nous deux......

j'aime mieux qu'on ne m'attrappe pas.... et encore c'est qu'il n'y a pas de couleur à ses portraits, c'est tout noir... j'aime mieux de la peinture, moi!...

- Oui, mais puisque ça se fait tout seul! répond le mari, il ne peut pas y avoir de couleur comme avec un peintre.
- Tiens, c'te bètise... est-ce que nos figures sont noires comme ça à nous.. Quand nous nous regardons dans une glace, est-ce que nous n'y voyons pas la couleur de nos cheveux... de not' nez, de nos yeux, de nos habits... En ben!... un miroir c'est pas un peintre pourtant... Ah! bah! not' homme, tout ça c'est de finasseries... Alions nous-en...—Allons d'abord regarder son tableau en bas, nous verrons ce qu'il chante.

Le couple rustique s'éloigne. Un mensieur mis avec une certaine prétention, ayant de grands anneaux à ses oreilles, ce qui à Paris annonce ordinairement un blanchisseur ou un homme qui a nécessairement mai aux yeux, se présente avec deux dames, une jolie et une laide.... Les deux dames veulent se faire tirer au daguerréotype, et ce monsieur s'est chargé de les accompagner.

— On a fait souvent mon portrait, dit la dame laide, mais on n'a jamais su le faire ressemblant. Tous les peintres disent que je suis horriblement difficile à attraper.... je suis curieuse de voir si je serai bien par ce nouveau procédé.

- -- Mais il n'y a pas de doute, dit l'autre dame, puisque c'est une reproduction exacte de la nature. N'est-il pas vrai , M. Mouillé?
- M. Mouillé (c'est le particulier qui a des anmenux après les oreilles) secoue la tête d'un air important en répondant :
- Oul... c'est la reproduction... c'est-à-dire,
   permettez!... vous comprenez bien... oui, c'est
   ta reprodution.
- --- C'est une chose bien extraordinaire! reprend la dame laide : dire que votre portrait se fait tout seul... par la force de la lumière... sur une plaque... N'est-ce pas, M. Moullié, que c'est ta force de la lumière?
- Madame, permettez... c'est le jour... etl'optique... réduits par la chimie... Tout cela combiné... c'est une fort belle chose!... Oui, c'est la force de la lumière.
  - Vous êtes-vous fait tirer, M. Mouillé?
- Non, madame.... je n'alme pas les portaits noirs ... je préfère la conleur.... Comme je suis nasez frais, je pense que je perdrais beaucoup nu daguerréotype.
- Ha çà, mais c'est bien long, dit la jelle dame en s'adressant à l'un des chefs de l'établissement qui est occupé à frotter une plaque. — Monsieur, est-ce que par ce procédé un portrait n'est pas fait sur-le-champ?
- Madame, on ne pose guère que cinquante secondes, cela est vrat; mais li faut ensuite qu'il

s'écoule que lque temps avant qu'on puisse vous livrer la plaque, lors même qu'elle est bien venue...ce qui n'arrive pas toujours, c'est même rare quand on vient bien la première fois.

- Pourquoi donc cela, monsieur? Madame, il y a cinquante raisons pour que l'opération manque... si l'on a trop employé d'une chose... pas assez d'une autre... si...
- Oh! monsieur, je ne demande pas à savoir tout cela, mais enfin quand le portrait est manqué, que faites-vous?
- Nous le recommençons, madame, nous recommençons jusqu'à ce qu'il soit bien venu. Oh! nous ne voudrions pas livrer quelque chose de défectueux.

Un jeune homme qui attendait depuis une heure que son tour arrivât, se lève en disant:

- Du moment que cela peut ne pas réussir plusieurs sois de suite, et qu'il y a cinquante et quelques raisons pour que l'opération manque, j'en ai assez, je m'en vais.
- Voilà bien les Parisiens! dit le daguerréotypeur : quand on ne fait pas avec eux le charlatan, ils n'ont pas confiance en vous. Ce jeune homme va s'adresser ailleurs, où on lui dira que l'opération ne manque jamais, et on lui livrera ensuite un portrait mal venu... Mais la chambre est libre... Venez, madame.

L'homme de la campagne et sa femme, qui venaient de reparaître dans la salie, arrêtent alors le maître de l'établissement en lui disant:

- Monsieur, voulez-vous faire nos deux figures pour huit francs... ça y est-il?..
- On ne marchande pas ici, répond le daguerréotypeur, c'est un prix fait.
- C'est donc comme des petits pâtés vos portraits...

On ne répond plus au couple campagnard, et la jeune dame passe la première dans le cabinet de toile. On la fait asseoir, on lui fait poser sa tête contre un point d'appui qui se fixe à volonté derrière elle. On prépare l'optique, on lui montre un petit point en évidence, et on lui dit: Regardez là, nous allons commencer...

- Vous ne bougerez pas, madame.
- Non monsieur.
- Très bien, nous commençons.

Lajolie dame ne bouge pas, ne sourcille pas, elle a tant envie de se voir exactement reproduite, et cependant une minute paraît longue et les yeux se fatiguent quand il faut fixer contre le jour. Enfin le monsieur a fermé la lunette en s'écriant :

- C'est fini, madame
- Oh! voyons, monsieur.
- Cela ne se peut pas encore, madame; vueillez rejoindre votre société; j'irai bientôt vous dire si nous avons réussi.

La jeune dame va retrouver sa compagnie. Il y a de nouvelles personnes qui attendent.

— Eh bien, dit M. Mouillé, vous avez posé... cela ne fait pas de mai?

- -Ah! ah! quel mal vouiez-vous que cela fasse.
- Non, je veux dire... ça ne cause aucune émotion ?
- Cela fatigue la vue un moment, voilà tout. Oh! je voudrais bien savoir si cela est bien venu.

Quelques minutes s'écoulent, puis le daguerréotypeur vient dire à la jolie dame :

- Nous avons parfaitement réussi, madame, votre portrait est fort bien venu.
  - Oh! quel plaisir!.. où est-il, monsieur?..
- Encore quelques minutes, madame, je ne puis pas encore vous le livrer; un peu de patience.

Après un bon quart d'heure d'attende, se portrait est apporté. La jolie dame est très ressemblante, et pourtant elle soupire en se regardant, et murmure :

- Comme c'est triste!.. Il y a quelque chose dans ces portraits qui fait deviner sur-le-champ que ce n'est pas une main de ce monde qui a fait cela... il semble que pour nous punir de sur-prendre ses secrets, la nature ncus tue en nous les révélant.
- A mon tour, dit la dame laide; voyons si la nature me fera plus vivace.

Au moment où cette dame va entrer dans la chambre de toile, le couple de la banlieue se montre encore à la porte d'entrée de la salle, et la femme se met à crier:

- Monsieur le marchand de figures, nous met-

trons vingt-quatre sous de plus... ça va-t-ll?
Pour toute réponse le daguerréotypeur entre dans la chambre de toile.

La dame laide essaie une infinité de poses, elle ne sait à laquelle s'arrêter: à chaque instant le monsieur lui dit:

- Y êtes-vous, madame?
- Oh! monsieur.... attendez.... pas encore.... Comme cela suis-je bien ?..
- Vons serez toujours bien, madame, si vous ne bougez pas.
- Vous êtes bien honnéte, monsieur; mais permettez... encore faut-il prendre une pose gracieuse... agréable... Tenez, comme ceci... Ah! non, j'aime mieux ainsi... non, j'étais mieux avant... où faut-il regarder, monsieur?
  - A ce petit point, madame.
  - Fort bien... je puis lui sourire ?
- Vous en avez le droit, madame. Mais alors il faudra conserver le même sourire pendant cinquante secondes!
- Oh! monsieur, j'en ai conservé quelquesois. des soirées entières. Je souris si facilement.... au spectacle je ne sais pas autre chose.
  - Alors, madame, quand vous voudrez...
  - J'y suis, monsieur. Nous commencons.

L'opération se fait: le monsieur, qui regarde constamment sa montre, ne voit pas que cette dame essaie à chaque instant un autre sourire, afin de donner à sa figure une expression plus gracieuse. La séance est terminée, la dame va rejoindre sa compagnie en disant :

- J'ai dans l'idée que je sera! bien saisie.

Au bout de quelques minutes le daguerréotypeur vient, et dit :

- Manqué, madame; tout à fait manqué...
  Veuillez venir, nous allons recommencer.
- Oh! c'est bien étonnant... Comment, je ne suis pas bien venue. Il faut que le jour ait des caprices.

Cette dame va se placer de nouveau dans la petite tente. Ce sont encore les mêmes incertitudes pour adopter une pose et un sourire : tantôt cette dame veut avoir l'air mutin, tantôt tendre, tantôt mélancolique, et lorsqu'enfin elle paraît décidée à quelque chose et que l'opération est en train, le monsieur qui l'exécute s'aperçoit, en jetant les yeux sur la dame, qu'elle se fait un autre visage. Il s'écrie :

- Vous remuez, madame! Vous changez d'expression, cela manquera encore...
- Vous croyez, monsieur? Je vous assure je n'ai presque pas sourcillé... un petit mouvement gracieux dans la tête que j'ai voulu ajouter.
- On n'ajoute rien ici, madame; et je crains bien que nous n'ayons encore sait de mauvaise besogne.

La dame va retrouver son monde. On attend avec impatience l'arrêt que le daguerréotypeur doit prononcer. L'industriel revient, et dit encore:

- Manqué, madame, j'en étais sûr; vous remuez, vous pincez votre bouche, vous la rouvrez... vous faites voir vos dents; il est impossible d'obtenir son portrait par ce procédé, si l'on ne conserve pas une immobilité complète. Tenez, voyez plutôt vous-même.
- Il avait cependant un peu de mon sourire... un peu de mon menton... un peu de mon nez...
- Oui, dit M. Mouillé, par exemple tout cela estdouble... triple .. Il y a des gens qui ont trois mentons. . mais je n'en ai jamais vu avec trois nez.
- Allons, monsieur, puisque vous croyez que c'est ma faute, recommençons; cette fois je vous promets que je serai une statue.

La dame retourne poser pour la troisième fois. Et comme elle veut cependant obtenir son image, elle se décide à rester tranquille et à ne pas remuer pendant que le travail se fait.

La séance terminée, on brûle d'impatience de savoir si cette fois on a été plus heureux. Enfin le daguerréotypeur revient, et s'écrie d'un air satisfait:

- Réussi parfaitement, madame. Oh! cette fois on voit bien que vous n'avez pas remué, votre portrait est fort bien venu.
- Oh! vous m'enchantez, monsieur, voyonsle...
- Dans quelques instants, madame, veuillez bien attendre un peu...

Le temps semble extrêmement long à une dame qui désire voir son image par le daguerréotype, sutrout lorsqu'on lui annonce qu'il est très bien venu.

Enfin la plaque si désirée est apportée, tout le monde se presse pour la regarder. M. Mouillé, qui la voit le premier, s'écrie :

— Oh! c'est d'une exactitude extraordinaire! La jolie dame en dit autant; l'original veut se voir aussi.

La dame n'a pas plus tôt jeté les yeux sur son portrait, qu'elle pousse un cri d'horreur en disant :

- Ah! monsieur, qu'est-ce què vous me présentez là... li est manqué, monsieur!.. Oh! par exemple, c'est cette fois qu'il est totalement manqué.
- Mais non, madame, je vous certifie qu'il est fort bien venu.
- Je ne sais pas si c'est bien venu, monsieur, mais je sais que vous me montrez là une horreur... et que vous ne me ferez pas croire que c'est là mon portrait; il est manqué, il faut me recommencer.
- C'est inutile, car on ne vous fera jamais mieux que cela.
- Vous êtes un malhonnête, mansleur, et je ne prendrai pas ce portrait-là.

Et cette dame, qui est naturellement laide, qui se voit plus laide encore par l'expression

triste du daguerréotype, veut absolument que son portrait soit manqué, et s'en va sans vouloir le prendre.

Après elle, vient un monsieur qui a un tic, qui tourne continuellement le coin de sa bouche, et malgré cela voudrait être daguerréotypé; puis un autre qui cligne de l'œil; puis une vieille dame qui branle continuellement la tête. Et tous ces gens-là ne veulent pas comprendre qu'ils ne pourront jamais avoir leur image par ce procédé.

Et remarquez la plupart des personnes qui emportent leur portrait qu'on vient de faire ainsi; elles n'ont pas l'air satisfait, pourquoi?.. c'est que le daguerréotype ne flatte pas, et qu'on a bien de la peine à se contenter de la vérité.

## CHAPITRE VI.

#### Les modes.

A quoi bon parler de la mode dans une ville où cette déesse est si inconstante; la mode d'hier est passée aujourd'hui, celle d'aujourd'hui n'existera plus demain.

A Paris, les personnes qui suiventexactement les modes sont extrèmement occupées; elles n'ont pas un moment de la journée à perdre : toilette du lever, toilette du matin, toilette de la journée, toilette du soir, toilette de concert ou de bal... Et ce n'est pas tout encore!.. il faut avoir un appartement à la mode, des meubles à la mode, une livrée à la mode, un équipage, des chevaux, des harnais à la mode!.. Et la mode change à chaque instant... c'est un métier de galères.

Ces personnes pour qui la mode est tout sont excessivement malheureuses, quand il leur manque quelque chose de ce qui vient d'être adopté par elle. Ce nœud de cravate n'est plus bon genre; on ne boutonne plus son habit aussi haut; ce chapeau n'a pas la forme nouvelle; cette couleur est de mauvais goût; cette canne est arriérée. Si vous avez eu le malheur de sortir sans avoir tout cela, vous êtes un homme perdu dans l'esprit de vos connaissances... Sauvez-vous, cachez-vous

bien vite avant que l'on vous voie! vous seriez déshonoré.

Mais heureusement pour les Parisiens, ils ne sont pas tous esclaves de la mode. Les hommes de talent s'en occupent fort peu, car ils ont autre chose à penser; quelques philosophes austères ou cyniques affectent pour elle un mépris qui va trop loin quelquesois. Est modus in rebus.

Voici ce qui arriva dernièrement à Paris à une dame pour qui la mode était tout. Cette dame avait quarante ans; elle n'était pas jolie, mais elle portait souvent des choses qui l'enlaidis-saient encore.

- C'est la mode! tel était son refrain favori : elle ne sortait pas de là, et ajoutait : On ne peut jamais être mal quand on est à la mode.
  - Mais, lui disait-on, si la mode est ridicule?
  - Elle ne peut pas l'être.
  - Si elle vous va mal?
  - Ça m'est égal.
- Si elle vous obligeait à montrer votre gorge... que vous n'avez pas ?
  - Je la montrerais.
  - A vous retrousser jusqu'au genou?
  - Je me retrousserais.
  - A faire voir votre... jarretière?
- Je ferais voir tout cela.. du moment que ce serait la mode, je le ferais voir.

Le maçi de cette dame, qui nepartageait nullement l'opinion de sa femme, eut un jour l'idée de composer un petit dessin qu'il substitua dans le Journal des Modes à la gravure qui s'y troqvait. Sur le dessin du mari, une dame était coissée en cheveux avec une énorme carotte placée en guise d'aigrette, et dessous le costume on avait écrit : Coissure en cheveux, relevés à la chinoise ; carotte naturelle.

La dame examina long-temps le petit dessin, en disant :

— Oh! la singulière coiffure... comme c'est original. . carotte naturelle... ah! on met maintenant des légumes dans ses cheveux...

Le mari haussa les épaules en s'écriant :

- C'est pitoyable! cela n'a pas le sens commun!.. J'espère que tu ne t'affubleras pas de la sorte au moins?
- Pourquoi donc, mon ami, ce n'est pas laid?.. oh! ce n'est pas iaid du tout!.. D'ailleurs c'est la mode, cela suffit. Qu'on me cherche une carotte, une carotte sur-le-champ... une superbe carotte. Nous alions ce soir à l'Opéra, je veux être coiffée ainsi.

Le mari eut l'air de vouloir s'y opposer, la femme persista. Elle se posa une carotte dans les cheveux et se rendit ainsi le soir à l'Opéra.

Elie y fit un effet extraordinaire, mais qui n'était pas celui qu'elle espérait. Chacun lui rit au nez, chacun se moqua d'elle, et si ouvertement, qu'il ne lui fut pas possible de s'y méprendre.

La pauvre dame rentra chez elle fort triste, fert déconcertée, en disant:

- C'est bien singulier, je m'étais coissée à la dernière mode, et on a eu l'air de me trouver ridicule.
- Ma chère amie, dit le mari... toutes les modes ne te vont pas, je t'ai dit cela cent sois; il saut s'arranger à l'air de sa figure... la carotte ne sied pas du tout aux blondes.

Depuis ce temps, cette dame ne suivit pas les modes aussi exactement.

#### CHAPITRE VII.

# Le Jardin des Plantes.

Quand un petit garçon a été bien sage, qu'il a bien appris ses leçons, il dit à ses parents:

— Maman, j'ai été bien gentil.... on me mènera voir les ours.

Alors la tendre mère répond en caressant le menton de son fils :

— C'est juste, mon ami, tu as bien fait tes devoirs... tu as récité sans te tromper la fable des Animaux malades de la peste.... tu mérites d'aller voir les ours; ton père t'y conduira.

Le papa croise ses jambes, secoue la tête, prend un air grave, se caresse les libias, et répond, en pesant ses paroles:

- Est-ce que vraiment Guguste sait parsaitement sa sable des Animaux malades de la peste?..
- Oui, mon papa, je ne me suis trompé qu'une seule fois; tiens, veux-tu que je te la récite, mon petit papa... de mémoire?
- Je le veux bien, Guguste; mais fais attention...si tu fais plus de trois fautes tu ne verras pas les ours!

Cela dit, le papa se renverse d'un air grave dans son fauteuil à la Voltaire, où il se figure qu'il doit avoir un faux air du grand poëte; le petit gamin commence par fourrer un de ses doigts dans son nez, peut-être pour y chercher sa fable, et il récite ensin d'une voix aiguë:

— Un mal qui répand la terreur!.. la terreur... dans sa fureur... sa fureur... la terreur! la terreur!

Le papa commence à froncer le sourcil en voyant que son fils ne sort pas de sa terreur; mais le petit garçon reprend d'un air décidé:

- Tiens, mon papa, je ne sais pas absolument ma fable par cœur, mot à mot: mon cousin dit que ce sont les perroquets qui apprennent comme cela, et je ne veux pas étudier pour ressembler à un perroquet; mais, si tu veux, je vais te faire l'histoire de ma fable?..
- C'est le résumé que tu veux dire, sans doute?
- Oui, enfin je vais te l'expliquer, pour te prouver que je l'ai bien comprise.
- Eh bien! soit, j'y consens encore. Voyons, Guguste, votre analyse des Animaux maiades de la peste?
- Mon papa, il y a la peste dans un pays.... c'est une vilaine maladie... on a mal au ventre, on est jaune, et on se tortille, n'est-ce pas?
- —Je ne puis pas affirmer que l'on se tortille... je demanderai cela au docteur ; mais va toujours.
- Les animaux ne se soucient pas d'avoir la peste... comme nous autres nous n'aimons pas à avoir du bobo?

- Très bien ; poursuis.
- Il y a les plus forts animaux qui disent: Il faut que queiqu'un se sacrisse pour la peste.... c'est comme quand tu dis à maman: Qui est-ce qui va à la cave aujourd'hui?
  - Parfait; continue.
- Enfin les plus maiins disent qu'ils n'ont pas fait de sottises pour se sacrifier... Mais l'âne se mêle à la conversation; alors on le prend, et c'est lui qui l'est; comme toi, quand tu viens jouer au colin-maillard... les autres se sauvent. mais on te pince tout de suite, et c'est toi qui l'es!
- Bravo! très bien analysé... tu iras voir les ours.

Le papa embrasse son fils; le petit garçon met du pain dans sa poche pour en donner aux bêtes, parce que c'est défendu, et on part pour le Jardin des Plantes, qui est aussi le jardin des animaux.

Ce jardin, qui fut formé en 1635, est un des plus beaux qui existe en Europe; il est situé sur la rive gauche de la Seine, en face du pont d'Austerlitz. Il offre à l'amateur et au savant un magnifique jardin botanique, avec des serres chaudes et des serres tempérées; une ménagerie où sont rassemblés vivants des animaux que l'on ne rencontre point dans nos climats; enfin le Muséum d'histoire naturelle est au bout du jardin, du côté de la rue; il se compose de plu-

sieurs galeries où l'on trouve une nombreuse collection des trois règnes de la nature.

Ce jardin, agréablement dessiné, a d'un côté l'aspect d'un paysage de la Suisse, avec ses châlets, ses chèvres, ses petites hutes et ses belles prairies; plus loin le labyrinthe est très recherché par les promeneurs qui ont l'intention de s'égarer: nous croyons cepéndant devoir les prévenir que leur espérance serait vaine, et que le labyrinthe du Jardin des Plantes est une promenade fort innocente qui conduit simplement au Belvédère, d'où la vue embrasse un assez vaste étendue de Paris, et mêm de ses environs.

Enfin, ce jardin vient encore de s'enrichir d'une immense maison grillée, habitée par des singes. Ce petit peuple, dont les jeux, les sauts et les grimaces font les délices des badauds, des flâneurs, des bonnes et des enfants, est parfaitement logé dans le Jardin des Plantes; son immense cage renferme un jet d'eau, des balançoires, des cordes, et enfin de petites cahutes dans lesquelles les singes se réfugient en cas de froid et lorsque leurs gardiens veulent mettre un terme à leurs divertissements.

Le Muséum d'histoire naturelle n'est ouvert au public que deux fois par semaine, mais les animaux sont visibles tous les jours. Dès que vous entrez dans le jardin par le côté de la Seine, une odeur qui n'est pas suave vous indique le côté où sont renfermés les animaux.

Les lions et les tigres ne sentent pas le jasmin et le patchouli. Cette partie du jardin est ordinairement le rendez-vous des étrangers, des habitants de la campagne, des bonnes, des tourlouroux, tous gens qui ne peuvent point se lasser d'admirer la gentillesse d'un tigre et les petites manières d'une lionne; mais prenez garde, bonnes gens, pendant que vous contempiez l'espèce quadrupède, il y a près de vous des bipèdes très adroits qui glissent leurs mains dans vos poches, sans que vous en ayez le moindre soupçon... et tout à l'heure, quand vous aurez fini avec les animaux, vous resterez stupéfaits en ne trouvant plus votre bourse, votre montre, votre mouchoir ou votre tabatière.

Là, aussi, vous entendrez toujours un bavard, un beau parleur, le loustic de la foule, personnage assez mai mis ordinairement, qui, voulant captiver l'attention des curieux, et se donner l'air d'un savant ou d'un homme qui a beaucoup voyagé, s'écrira, en poussant tout le monde pour s'approcher des animaux:

— Oh!... un lion!... je connais ça.... j'en ai vu bien d'autres! on croit que c'est méchant les lions, et on en a peur!... mais ce n'est pas méchant du tout!... Moi, en Afrique, j'en avais dompté deux que je voulais atteler à une volture, mais le commissaire de police de l'endroit s'y est opposé, craignant les accidents.

Tout le monde se retourne, on prête l'oreille et les badauds ouvrent de grands yeux pour voir ce monsieur qui voulait avoir des lions à sa voiture. Le particulier, enchanté de l'effet qu'il produit, reprend d'une voix plus forte:

- —Ah! voiià un tigre... pauvre tigre! il a l'air malade.... Quand on sait s'y prendre, on joue avec cet animal-là comme avec un chat : si l'on veut m'ouvrir sa cage, je vais y entrer sur-le-champ et il se couchera à mes pieds.
- Voilà le gardien! dit un jobard qui croit que ce monsieur veut vraiment entrer dans la cage. Mais le bavard s'éclipse aussitôt, et cet homme intrépide n'osera pas rentrer dans sa chambre s'il y aperçoit une souris.

Suivons M. Guguste et son père. Ils se dirigent du côté des boucs, des mérinos et des paons.

Le petit garçon donne du pain aux mérinos qui lui lèchent les mains, et aux béliers qui lui donnent des coups de tête. Il demande à son père pourquoi les boucs sentent si mauvais, et le papa, après avoir long-temps résiéchi, lui répond:

- Cela tient à leur histoire naturelle.

Le petit garçon voudrait donner à manger aux buffics et même aux éléphants. Le papa admire l'amour de son enfant pour les bêtes, et il l'embrasse en lui disant:

- Tu seras un bon fils.

Puis le père et l'enfant se dirigent, vers les

ours. Ces animaux habitent des fossés très vastes; autresois un simple garde-sou empèchait les curieux de tomber dans la fosse avec les ours; mais comme il y a des gens qui ne se contentent point de regarder et qui se penchent; comme des bonnes mème avaient quelquesois l'imprudence de poser un enfant sur le garde-sou, asin qu'il pût avec plus de facilité contempler les gentillesses de Martin ou de son compagnon, des accidents terribles sont arrivés. Les ours ont montré qu'ils n'étaient nullement apprivoisés et se sont sort mal comportés.

Aujourd hui, au dessus du garde-fou, on a placé un grillage très haut et qui doit empêcher de tomber chez les ours.

La présence des singes a fait un grand tort aux ours : la grande maison grillée attire maintenant la foule. Hommes, femmes, enfants, vieillards vionnent admirer les gambades, les malices, les sauts extraordinaires, les contorsions bizarres de ces animaux pour lesquels la girafe même est abandonnée.

Vous trouverez toujours beaucoup de promeneurs dans cette partie du jardin et dans l'aliée des bêtes à cornes; mais si vous aimez la solitude, si vous désirez pouvoir causer en liberté, ne vous dirigez pas vers le vieux cèdre du Liban qui est sur le chemin du Labyrinthe; tout le monde va là, et le Belvédère est toujours pleln. Tournez vers l'autre partie du jardin, du côté

où les paons sont entendre leur cri strident et désagréable. Alors, tout en admirant des plantes rares, des arbustes curieux, vous pourrez vous promener long-temps seuls.... c'est le côté des douces conversations, des tendres rendez-vous; c'est par-là que se retrouvent la grisette de la rue Pascal et l'étudiant de la place Maubert. Vous les reconnaîtrez à leur tournure, à leur toilette: le jeune homme a quelquesois un petit habit bien sec, bien juste, auquel manquent plusieurs boutons, et que cependant il s'obstine à sermer jusqu'au menton pour ne point laisser voir les mystères de sa chemise.

La grisette est beaucoup moins coquette là que dans la Cité: sa robe est montante, son petit fichu bien croisé; son tablier fort simple, et son bonnet n'a pas l'air par trop effarouché.

Tout cela n'empêche pas ce jeune couple de se parler bien amoureusement tandis que le paon continue son cri aigu.

Un peu plus loin voilà une dame fort élégante qui s'appuie sur le bras d'un petit-maître à gants jaunes. Ce couple-là n'est pas du quartier, cela se reconnaît sur-le-champ; mais on vient quelques de très loin au Jardin des Plantes... c'est un lieu de rendez-vous où l'on se statte de ne pas être rencontré en n'allant pas du côté des animaux.

#### CHAPITRE VIII.

## Les demes au marché.

Les dames de Paris vont au marché, et cela fait leur éloge, car cela prouve qu'elles s'occupent de leur ménage et des détails intérieurs de leur maison. Des femmes de riche capitalistes, de commerçants, de banquiers, de rentiers, de marchands, d'artistes ne craignent point de se rendre elles-mêmes le matin au marché le plus voisin de leur demeure pour y faire leurs provisions Quelques-unes y vont seules, un grand panier sous le bras; lorsque après le marché fait, le panier leur semble trop lourd, elles prennent un commissionnaire pour le lui faire porter.

D'autres emmènent leur bonne, qui naturellement porte le panier. Mais alors elles s'exposent dans le marché à recevoir les sottises des marchandes auxquelles elles n'achètent point, et qui ne manquent pas de crier à la bonne qui trotte à côté de sa maîtresse :

- Ah! voyez donc c'te grande serine qu'on niène à l'école!..
- Tu ne peux donc pas venir au marché toute seule, grosse bête?
- Ah! on a peur qu'elle ne fasse danser l'anse du panier.

—Ah! comment peux-tu rester dans une baraque où la maîtresse vient avec toi au marché? ctc.

Et une foule d'autres gentillesses du même genre. Mais les dames qui vont au marché sont tellement habituées à entendre ces propos, qu'elles n'y prêtent plus aucune attention. Quant à la bonne, elle jette à la marchande un regard en dessous qui signifie:

« Allez!.. tapez ferme!.. dites toujours! ça fait qu'on me laissera venir scule une autre fois. »

Les dames qui vont souvent au marché ont leurs marchandes d'habitude, de prédilection; ce qui n'empèche pas toutes les autres de crier lorsqu'elles passent:

- Venez donc me voir, mon cœur!.. - Achetez-moi donc, mon bijou. - Eh ben! est-ce que nous passons sière comme ça aujourd'hui? - Venez donc que je vous arrange. - Étrennez-moi, mon chou, vous me porterez bonheur. - Ah! la méchante qui s en va sans me rien acheter! - Et ben, on ne me dit donc rien à moi, mignonne?

Au marché il est rare que les dames ne rencontrent point de leurs connaissance. On s'aborde, on se dit bonjour, et l'on cause, tout en cherchant, ou marchandant ce dont on a besoin.

— Eh! c'est madame Benjamin!.. — Bonjour, madame Legras, comment vous portez-vous? — Il ne faut pas vous demander cela à vous, madame, yous êtes fraîche comme une rose! — Oh!!
ne me regardez pas, je vous en prie... Je suis à
faire peur... une vieille robe que je mets les matins... voilà deux ans que je l'ai... — Je yous assure qu'elle est encore très-blen. D'ailleurs, pour
venir faire ses provisions du matin, est-ce que
l'on voudrait s'habiller? — Votre robe est charmante cependant!.. — Oui... elle est assez gentille... mais sì vous saviez ce qu'elle m'a coûté...
trente-cinq sous, madame... et c'est bon teint.
— Ah! mon Dieu, mais c'est pour rien... vous
me donnerez l'adresse, n'est-ce pas? — Mon Dieu,
chez Aubertot, rue Poissonnière, tout près du
boulevart... Voyons votre saumon, est-il frais?

- Comme vous et moi, ma petite mère... Mettez votre nez dessus, vous m'en direz des nouvelles...
- Vous achetez du poisson? dit madame Benjamin à l'autre dame. Il est horriblement cher aujourd'hui... et la volaille! on ne peut pas y aborder!
- Mais savez-vous que c'est terrible! tout devient hors de prix... Aussi je dis tous les jours à mon mari: Mon ami, tu augmenteras la somme des frais du ménage, sans quoi je ne vais plus au marché.
- Mais les maris sont extraordinaires! Ils ne veulent pas enfendre cela; ils vous répondent tranquillement : « Arrange-toi! je ne mange pas plus qu'à l'ordinaire, je n'ai pas besoin 'de dépenser plus. »

- C'est bien cela, et si on ne leur donnait pas un bon diner, ils feraient la mine et grogneraient tout le long du repas!
- Eh bien! ce saumon... voyons... combien cette tranche?...
- Six francs... parce-que c'est vous, mon p'tit chat!...
- Six francs!.. Par exemple!.. j'en serais bien fâchée...
- Mais voyez donc ce que vous marchandez!.. c'est un morceau de roi... et puis le saumon a fait faux bond... il est rare comme les hommes fl-dèles... C'est pas comme le maquereau! ah! on en trouve à foison de celui-là.
  - Voulez-vous trois francs de votre tranche?..
- Fi donc! pour qui me prenez-vous?.. j'aimerais mieux ne jamais vendre de ma vie... prenez-le de cent sous... c'est mon dernier mot.
- Non pas... Je m'en vais avec vous, madame Benjamin.
- Mais attendez donc!.. mauvaise!.. voyons! donnez-moi quatre francs, et que ça finisse.
- Je vous ai dit mon prix, je ne mettrai rien de plus.
- Oh! est-elle méchante! Allons, voyons, prenez-le, c'est ben parce que c'est vous, et que je tiens à ce que vous en mangiez!

La dame met le morceau de saumon dans son panier, et s'éloigne avec madme Benjamin, en lui disant :

- Si l'on ne savait pas marchander! serail-on volée! C'est pour cela que je viens aussi moimème; il n'y a pas moyen de s'en rapporter à ses domestiques... Qu'est-ce que cela leur fait de payer plus cher!.. ce n'est pas leur bourse, et il y en a si peu qui prennent les intérêts de leur mattre. Ah! ne m'en parlez pas!.. c'est une bien vilaine engeance! Avez-vous toujours la vôtre? Oui, mais je ne là garderai pas, elle ne sait rien faire!.. Elle laisse brûler les rôtis, elle ne sait pas coudre, et elle passe sa journée à se répasser des bonnets. La mienne est fidèle... c'est une qualité!.. mais maussade! répondeuse...
  C'est au point que souvent je fais les choses moimème pour ne pas les lui demander.
  - Ah! Dieu, je ne garderais pas long-temps une bonne comme celle-là.
  - Bonjour, mesdames, dit en passant une grande dame longue et maigre, dont la figure rappelle celle d'un chien de porcelaine: Vous avez fait vos achats; moi je vais voir si le marché est beau .... D'abord nous sommes très difficiles, mon mari et moi; nous nous nourrissons très bien, nous ne mangeons que ce qu'il y a de meilleur.
  - Mais c'est assez le goût de tout le monde, dit madame Beujamin en souriant avec malice à madame Legras.

La nouvelle venue ouvre le panier de celle-ci, et s'écrie :

- Vous avez du poisson... Ah! queile petite tranche... il n'y aurait pas deux bouchées pour mon mari... Vous avez des pigeons... Oh! qu'ils sont maigres, il m'en faut de plus beaux que ça... voyons que je goûte votre beurre... Heim!.. ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur... Mon mari est si difficile pour le beurre... nous nous nour rissons très bien à la maison...
- Mais, madame, est-ce que vous croyez que nous ne mangeons que du mauvais chez nous?..
- Mon Dleu, ma chère amie... je n'ai jamais eu l'intention de dire cela... Mais vous savez qu'il y a des personnes plus ou moins difficiles. Adieu, mesdames, je vais faire mon marché, car j'ai peur que toutes les belies pièces ne soient vendues.
- Fait-elle son embarras! dit madame Legras, quand la grande semme est éloignée Est-ce que cela ne vous sait pas pitié, madame?.. C'est étonnant comme ils se nourrissent bien, elle et son mari: je suis allée chez eux un jour, je les ai trouvés qui dinaient avec un hareng saur et un méchant pilon de dinde... Elle va saire tout le marché, et sinira par acheter une betterave! On connaît ça.

Une petite dame qui n'est ni jeune ni jolle, et qui, pour venir au marché, porte une robe à volants et des sleurs sur son chapeau, aborde alors les deux amies en s'écriant:

- Eh! c'est madame Benjamin et madame

Legras!.. Bonjour, mesdames, vous venez de faire vos provisions?.. C'est comme moi!.. nous traitons aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde à diner... M. Bichonneau est terrible pour inviter toujours ses amis à venir manger son bien !... et au bout du compte, c'est qu'on ne vous en a pas plus d'obligation !.. Enfin, que voulez-vous ?... quand je crierai!.. c'est sa manie... Neuf personnes à traiter aujourd'hui... et puis nous trois avec mon Phonphonse, ça fera douze... C'est très heureux encore qu'il n'en ait pas invité dix, nous aurions été treize! Je ne me serais pas mise à table!.. et dans ces neuf personnes nous avons ce gros peintre flamand qui mange comme quatre, et M. Lecarlin, qui boit que c'en est effrayant!.. Mais qu'est-ce que je vais donc donner à tout ça, mon Dieu!... Le poisson est-il cher?

- Hors de prix !...
- Ils n'en auront pas alors... au lieu d'une matelotte, je leur donnerai une gibelotte... Et le gibier?
  - Quatre francs un perdreau fort petit!
- Quatre francs!.. et il m'en faudrait au moins deux pour tout ce monde-là... En fait de gibier, ils auront une poule aux petits oignons... Et les légumes... les petits pois?
  - Ils sont encore augmentés.
- Je vais prendre des pommes de terre alors.... et au lieu de fraises je leur donnerai deux as-

siettées de pommes cuites... S'ils ne sont pas contents, ça m'est bien égal... Adieu, mesdames, je vais faire mes emplettes... Vous verra-t-on ce soir?

- Nous tacherons.

Madame Bichonneau s'est éloignée, et les deux autres dames continuent de faire leur marché, tout en se disant d'un ton moqueur:

- Ii sera joli le diner de M. Bichonneau i
- J'aimerais mieux ne jamais recevoir du monde que de le traiter ainsi.
- Oh! je suis entièrement de cet avis-là: il faut faire les choses bien, ou ne point s'en mêler.
- Mais madame Bichonneau est une vieille coquette qui dépense tout pour sa toillette, et qui met son mari au régime des pommes de terre tout le long de l'année.
- Pauvre cher homme! il est d'une bonne pâte celui-là. Moi, si j'avais le malheur de donner deux jours de suite le même plat à mon mari, il ne me dirait rien, mais il irait diner en ville tout le restant de la semaine.
- Ah! c'est que tous les hommes ne sont pas des Bichonneau... Ah! ah! ah! et c'est bien heureux, car, suivant moi, il n'y a rien de si ennuyeux qu'un homme bête...
- Je suis entièrement de votre sentiment. J'aimerais mieux, je crois, avoir un mari méchant que d'être l'épouse d'un jobart!.. Je vais entrer chez ma beurrière.

- Et moi, chez mon boucher. Adieu, madame Legras.
- Au revoir, madame Benjamin. Si vous entendez parler d'une bonne... un bon sujet... pas jolie surtout, envoyez-la-moi.
  - -Je m'en occuperai.

# CHAPITEE IX.

## Le dimanche à Paris.

Vous ne vous douteriez jamais que le dimanche est un jour de repos, si vous parcouriez Paris ce jour-là Cette ville est toujours vivante, bruyante, gale, populaire; tout le long de la semaine ses rues sont animées par le passage continuel des plétons, des voltures, des charrettes, des équipages; par les cris des cochers, des marchands ambulants, par le bruit des orgues, des vielles, des chanteurs en plein air; mais le dimanche... c'est bien pis vraiment.

Pour peu que le temps soit beau, qu'il y ait un rayon de soieil, les promenades sont couvertes de monde; dans les rues, sur les boulevarts, aux Tuileries, au Palais-Royal, aux Champs-Élysées, partout une foule de promeneurs. Si vous êtes pressé, vous êtes obligé de prendre des chemins détournés, des rues étroites et mai entretenues où l'on ne peut pas se promener, sans quoi vous u'arriveriez jamais.

Et souvent en regardant d'une fenètre tout ce monde qui passe et se renouvelle sans cesse sous vos yeux, vous vous demandez où tout cela neut tenir, se loger, se caser.

Pourtant le dimanche n'est pas le jou

par le beau monde pour aller à la promenade : ce jour-là, au contraire, les gens qui composent ce qu'on appelle la haute société restent chez eux et se donneraient bien garde de se commettre dans les rues de Paris avec les marchands, les boutiquiers, les employés, les artisans, les ouvriers et le peuple ensin, qui mangerait du pain sec toute la semaine plutôt que de renoncer à s'amuser le dimanche.

Ainsi les petites-maîtresses, les dames du grand monde, les lions, les dandys ne sortent pas le dimanche; il est convenu que c'est de mauvais ton; en hiver ils restent au coin de leur feu, en été ils habitent ordinairement la campagne, et on ne les rencontre point dans Paris.

club, quelque habitué du balcon de l'Opéra est forcé pour ses affaires, ses rendez-vous, de sortir et de se montrer le dimanche dans les rues de Paris, il aura bien soin aiors de mettre son plus vieil habit, qu'il recommandera à son domestique de ne pas brosser; il aura des bottes non vernies, un méchant pantalon taché, il ne se pelgnera pas les cheveux, et il mettra sur sa tête un chapeau sale et déformé C'est dans cette tenue de Robert-Macaire qu'il parcourra Paris le dimanche; ayant l'air de narguer les bonnes gens quise sont faits superbes ce jour-là, il se fait laid, lui, parce que c'est encore bon genre de se montrer aussi sale que possible le dimanche.

Mais qu'importe à toutes ces classes qui vont s'amuser, se promener, se récréer le dimanche, que ce monsieur se fasse sale et veuille s'ennuyer ce jour-là!.. Laissons chacun suivre son goût, ses penchants, et faisons ce qui nous plait, sans nous inquiéter de ce que font les autres. Cette maxime, qui est la bonne, est assez celle que l'on suit à Paris.

Et le dimanche rendencore heureux une grande portion des habitants de la grande ville.

L'employé d'abord, ce respectable commis de bureau, qui n'a que ce jour-là par semaine pour être libre de faire sa voionté depûis le matin jusqu'au soir... et encore lorsqu'il est marié it n'est pas bien certain qu'ilsoit son maître, même le dimanche. Mais il n'est point obligé d'aller à son bureau, il peut se levertard, se dorloter dans son lit, it peut se permettre de flâner, de garder ses pantonfies et sa robe de chambre une partie de la journée; il peut prendre l'air à sa fenêtre, arroser ses pots de fleurs et lorgner ses voisince; enfin il peut se dire :

— Que vais-je faire aujourd'hui pour m'amuser? De quel côté porteral-je mes pas?

Et souvent il passe sa journée à chercher ce qu'il fera; la journée s'écoule, et il n'a rien fait que des projets, des châteaux en Espagne; mais dans cette douce rèverle il a été heurent dans toutes les dispositions de la vie, point principal... Rousseau n'a-t-il pas dit : Il faut être heureux!.. c'est le premier besoin de l'homme!

Enfin, si le commis de bureau est parvenu à savoir comment il veut employer son dimanche, voyez-le s'habiller avec soin, avec coquetterie même, passer plusieurs minutes devant sa glace pour arranger le nœud de sa cravate, se tourner vers sa semme et lui dire:

- Suis-je bien comme cela?

Sa femme, que cette coquetterie hebdomadaire semble inquiéter, lui répond brusquement :

- Vous êtes toujours assez bien!

L'employé, qui n'est pas très persuadé de cela, va de nouveau se mirer. Lorsque sa toilette est terminée, il se pose devant son épouse en lui disant :

- Es-tu prête?

Mais madame est rarement prête en même temps que monsieur; quelquefois elle n'est pas disposée à sortir, elle regarde le temps et dit: « J'ai dans l'idée qu'il va pleuvoir. »

Le commis, qui est bien décidé à ne point passer son dimanche chez lui, va prendre son parapluie et le met sous son bras en s'écriant:

- Maintenant, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne!... cela m'est égal, avec cela je brave tout!... Une fois, deux fois, tu ne veux pas sortir?
  - Non, nous dinons chez mon oncle aujour-

d'hui, c'est encore loin; je ne veux pas me fatigner d'avance.

— Comme tu voudras; moi, je vals me promenor.

Et notre homme sort sièrement, son parapluie à la main, en se disant : Si j'écoutais ma semme, je passerais tous mes dimanches à lui découper du seston ou à tâcher d'apprendre à chanter à son serin; merci!... j'en ai assez. On n'a qu'un jour sur sept pour s'amuser, je ne veux pas le consacrer au serin de mon épouse.

Et notre commis se lance dans la rue, il marche en se dandinant, en regardant les dames d'un air très badin, en fredomant un refrain de vaudeville, et quelquesois en se disant encore:

— Nous dinons chez mon oncie!... ce n'est déjà pas si récréatif! Tous les dimanches diner chez mon oncle qui a la goutte, avec la vieille cousine qui est sourde, et puis faire leur boston depuis sept heures jusqu'à dix.... J'en ai une indigestion de boston!... j'aime bien mieux le matin de mon dimanche que le soir. : Et notre homme, qui a marché en pensant à tout cela, se trouvé au bout d'une demiheure, devinez où?... devant la porte de son bureau, dont il a pris le chemin sans s'en apercevoir, tant est grande la force de l'habitude.

Alors il s'arrête, reconnaît où il est, se met à rire en se disant: — Par exemple, en voilà une bêtise!.. venir à mon bureau le dimanche!... ce que c'est que d'être préoccupé.

Le commis s'éloigne bien vite de cet endroit où il est obligé d'aller tous les jours. Il ne sait pas bien au juste où il veut aller, mais il sait très bien que ce n'est pas là. Il parcourt Paris comme un étranger, il va quelquesois de la barrière de l'Étoile à celle de Bercy; ensin, après avoir sait au moins quatre lieues dans sa journée, il rentre chez lui harassé de satigue, et dit à sa semme:

- Je m'en suis donné!... je puis dire que j'ai fait du chemin... les jambes me rentrent dans le corps... n:ais au moins je me suis promené... J'ai été aux quatre coins de Paris.
- Quelle solie de se satiguer ainsi! dit madame.
- Qu'est-ce que cela te fait, si c'est mon plaisir à moi... Je n'ai que le dimanche pour me promener ... je veux l'employer. — Allons chezmon oncle. — C'est juste... ce n'est pas le plus amusant.

Le lendemain, l'employé a souvent mal aux reins ou une courbature, mais cela ne l'empêche pas d'être très content de l'emploi de son dimanche.

Les gens de commerce, qui veulent bien le dimanche se décider à fermer leur boutique, ce qu'ils ne font quelque sois que sur les deux heures de l'après-midi, affectionnent ordinairement la promenade des Tuileries.

Madame a un cachemire français, des boucles d'oreilles en diamant, des piumes sur son chapeau; si elle osait elle y mettraitencore des fleurs, des rubans, des dentelles, un voile et des marabouts. Sa robe est d'une étoffe fort chère, que l'on n'a pas épargnée.

Monsieur a un habit neuf, un pantaion neuf, un chapeau neuf; il n'y a que sa figure qui ne soit pas neuve, mais elle radieuse, et lorsqu'il porte les yeux sur sa moitié, il a toujours l'air de lui dire:

— Tu peux te flatter que nous ne rencontrerons pas une femme mieux que toi.

Le petit garçon a un matelot neuf dans lequel il est horriblement gêné, mais le tailleur a dit qu'il allait très bien, et on a de préférence écouté le tailleur; c'est pour cela que le petit garçon fait la moue en marchant avec beaucoup de peine, et comme s'il s'était oublié dans son pantajon.

La famille se rend aux Tuileries, en marchant posément, en se carrant, en ayant l'air de dire à tous ceux qui passent :

- Faites donc attention à notre toilette.

Arrivée dans le grand jardin où le dimanche il y a foule, les uns allant pour se fait voir, les autres pour regarder, la familie après s'être promenée long-temps, au grand déplaisir du petit garçon, qui est considérablement gêné dans ses entournures, se décide enfin à s'asseoir sur des chaises dans la grande allée.

Elle reste assise quelquefois pendant plus de deux heures, et dans cet espace de temps le mari et la semme échangent tout au plus cinq ou six paroles. Quant au petit garçon, on lui a acheté un pain d'épice, mais on lui a désendu de le manger.

L'heure du diner approchant, cette samille quitte les chaises et se remet majestueusement en marche, bien satissaite d'avoir passé près de trois heures aux Tuileries à regarder passer le monde, en gobant la poussière sous des ombrages qui ne sont pas frais du tout.

Chez l'artisan on s'amuse d'une autre manière: pour se délasser de ses travaux journaliers, un ébéniste, un doreur, un tourneur, enfin un homme qui travaille toute la semaine depuis sept heures du matin jusqu'à huit du soir, aura quelquesois l'idée de mettre chez lui du papier frais, ou de repeindre son plasond, ou de mettre son carreau en couleur.

Tous les ouvriers n'employent pas leur temps de même. Il en est beaucoup à Paris qui travaillent encore une partie de la journée du dimanche, mais auxquels, pour tout l'or du monde, vous ne feriez pas faire une demi-heure de travail le lundi. Le lendemain du dimanche est devenu un jour de fête, de repos pour tous les ouvriers de Paris. Cependant, tout en faisant le

lundi, il en est bien peu qui ne sassent point aussi le dimanche.

C'est dans les cabarets, dans les guinguettes qui avoisinent les barrières que l'ouvrier va passer son dimanche, lorsqu'il n'a pas eu la fantaisie de prendre l'air de la campagne et d'aller manger un lapin à Belleville, ou un morceau de veau à Vaugirard.

L'ouvrier qui fait bon ménage et qui n'a point de mauvaises connaissances, emmène avec lui sa semme et ses enfants.... quand il en a; mais les ouvriers ont presque toujours des enfants. Toute cette samille s'endimanche autant que ses moyens le lui permettent; souvent un petit fichu en madras et un tablier neuf sont tout ce que la femme a pu ajouter à son costume de la semaine; le mari a du linge blanc, et ce jour-là il met une cravate: ses enfants ont des bas et des souliers, ce qui ne leur arrive pas tous les jours. Mais tous ces gens-là sont heureux, la joie est peinte sur leur visage; le mari chante, la semme se tortille en sautillant, les ensants courent devant et derrière. Ils vont s'amuser. ils vont faire leur dimanche, ils vont diner à la guinguette.

Quelquesois, animée par le vin à douze, par la danso de la guinguette, par les tableaux joyeux qui l'environnent, la famille de l'ouvrier dépense dans sa journée du dimanche ce qui aurait pu la nourrir toute la semaine; alors, le plus grand chagrin du chef de la communauté est de ne pas avoir de quoi faire le lundi. Mais nul sacrifice ne lui coûtera pour fêter ce lendemain du dimanche. On met quelques effets en gage, et le lundi on retourne à la guinguette. Le reste de la semaine on fera comme on pourra... on mangera du pain sec; on n'en aura pas toujours à discrétion!... mais on se sera amusé dimanche et lundi, c'est le principal.

Et la grisette dont nous ne parlions pas!...si elle pense à son amant durant toute la semaine, le dimanche elle le passe ordinairement avec lui. Un jeune homme qui à Paris délaisse sa mattresse le dimanche, risque beaucoup de ne plus la retrouver libre le lundi. Ce jour-là ces demoiselles veulent absolument s'amuser, et il y a tant d'occasions, tant de moyens!

Paris fourmille de bals, de spectacles, de traiteurs, de guinguettes, de promenades, et surtout de jeunes gens qui le dimanche sont à la recherche d'une bonne fortune.

Le plus grand plaisir que vous puissiez faire le dimanche à votre petite connaissance, c'est d'abord de la promener, car elle se sera faite belle, et c'est pour être vue; ensuite ce sera de la mener diner chez un traiteur, puis enfin de terminer la journée en la menant au spectacle. C'est là ce qu'on appelle un dimanche complet.

Et pourtant ce jour-là les traiteurs ayant la foule, on y dine mal, et on n'est pas bien servi

les spectacles, étant sûrs d'une forte recette, ne donnent pas leurs meilleures pièces, et l'on a beaucoup de peine à être bien placé.

Mais on veut y aller, parce que... c'est dimanche. On veut s'amuser, parce que c'est dimanche!... Il y a une foule de choses que l'on croit devoir faire, parce que... c'est dimanche.

### CHAPITRE X.

### Les marchands de cheveux.

Maintenant que l'on sait commerce de tout à Paris, on ne s'intitule plus perruquier ni coisseur, mais on est marchand de cheveux, on sait le commerce de toupets, de coups de peigne, d'anglaises, de nattes, de coissures, de perruques; ensin on vous vend des cheveux, et même lorsque vous en avez de beaux, on vous achète les vôtres.

Les cheveux se vendent très bien à Paris, parce que sort peu de personnes en ont de beaux, et que l'on supplée par l'art à ce que la nature nous à resusé.

Vous qui avez de jolles petites filles de cinq à huit ans, dont les cheveux sont longs, épais et d'une couleur agréable, n'allez pas dans la foule avec votre enfant, croyez-moi, ou prenez bien garde à sa tête: car il arrive souvent qu'apprès avoir mené à la promenade une petite fille bien coissée et dont les nattes tombant à la suissesse, saisaient l'admiration des passants, vous rentrez avec un enfant qui est à la Titus, les cheveux coupés fort près de la tête. Un adroft fileu avait admiré les belles nattes biondes et brunes de votre petite fille, et moyennant quel-

ques coups de ciseaux exécutés avec infiniment d'adresse et de légèreté, il avait enlevé les nattes sans que l'enfant ni vous en ayez eu le moindre soupçon.

Revenons aux marchands de cheveux.

Ce doit être un excellent état à Paris que celui de coisseur, car on ne peut jamais avoir ces messieurs: ils sont demandés, pris, retenus, promis dans vingt endroits à la sois; on se les arrache, il n'y a personne qui soit plus désiré qu'un coisseur, et celui qui a de la réputation est un artiste, un véritable artiste dont le talent se paie au poids de l'or et qui ne daigne pas coisser tout le monde.

Il y a le coiffeur aristocrate qui ne compromettrait pas son pelgne sur la tête d'une épicière ou d'une petite bourgeoise; eu vain lui dirait-on:

- On yous paiera ce que vous youdrez.

L'artiste en cheveux qui ne frise, ne crêpe, ne retape que des duchesses, des marquises, des comtesses, sourit dédaigneusement et répond :

— Je ne coisse pas ces gens-là!... quand on a journellement entre ses mains les têtes les plus nobles de Paris, on ne peut pas accommoder une épicière... on me donnerait un million que je ne mettrais pas mes sers au seu pour elle.

Nous avons ensuite le coiffeur dramatique, qui ne coiffe que les artistes : le soir il est employé dans deux ou trois théâtres; il sait toutes les nouvelles et intrigues de coulisses; il conpait l'amant de mademoiseile B... et le protecteur de mademoiseile G... il sait pourquoi cette jolie danseuse de l'Opéra n'a pas voulu jouer dans le dernier ballet, et quelle est la personne qui a donné un manchon à sa mère. Le coisseur dramatique a toujours quelque anecdote à raconter; il est fort amusant pour les personnes qui ne sont pas pressées, car si vous le faites causer, il sera quelqusois deux heures à vous coisser.

C'est lui qui dit, avec la meilleure foi du monde:

- Sans moi, le dernier opéra tombait à plat...
  ou il tombait complètement.
  - Comment donc cela?
- Eh mais, le premier acte n'avait pas été fort bien reçu; le second commençait assez mal, lorsqu'a paru la jeune première coissée par moi... Oh! à son entrée, il y a eu un tonnerre d'applaudissements... elle était si bien coissée!... la salle en a été électrisée; on a oublié les invraisemblances de la pièce pour admirer la coissure de la belle actrice... dès lors le public s'est senti sous le charme. Comment voulez-vous que l'on sisse quand ou voit des cheveux aussi parsaitement lissés!.... l'ouvrage s'est relevé, mais je crois que je pais, sans vanité, m'attribuer la plus grande part du succès.

A Paris les marchands de cheveux ont des boutiques très élégantes. Ils mettent maintenant en montre des bustes de cire imitant de fort jolies femmes, lesquelles sont très décolletées, et font voir, outre leur coiffure, une infinité d'autres choses devant lesquelles les amateurs, les passants s'arrêtent, et sont en admiration. Un ressort fait continuellement tourner cette femme, en cire sur elle-même, ce qui vous procure l'avantage de pouvoir l'examiner sous toutes ses faces, et de voir si sa coiffure fait aussi bien parderrière que par-devant.

Mais la boutique n'est que le péristyle du temple; montez au premier et vous trouverez des salons meublés avec luxe, avec goût; de tous côtés des glaces immenses qui vous permettent de vous voir et de vous admirer, si cela vous fait plaisir. Puis, autour de la pièce, des divans bien moelleux, puis des tapis, et sur une table des journaux, des brochures, des caricatures, des romans, de la musique même. Le salon d'un marchand de cheveux est presque aussi confortable que celui d'un dentiste, et il est toujours beaucoup plus gai.

Vous êtes monté chez un coisseur, avec un de vos amis qui veut se faire bichonner pour aller diner en ville. Comme vous ne possédez plus qu'une sort petite quantité de cheveux, vous ne pensez pas à imiter votre ami, et vous allez vous jeter sur un divan où vous vous disposez à lire un journal, lorsque le coisseur s'approche de vous, et vous dit avec un sourire charmant:

- Est-ce que monsieur ne se fait pas coisser ?
- Moi! et comment voulez-vous que je me fasse coiffer?.. je n'ai plus de cheveux.
- Oh! pardonnez-moi, monsieur, vous en avez!
  - Oui, quatorze ou quinze environ.
- Oh! je vous réponds, monsieur, que vous en avez plus que vous ne pensez.... D'ailleurs, nous avons une manière d'arranger ceia; je vous certifie qu'on peut vous coisser sort bien. Si monsieur veut me consier sa tête, il n'en sera pas sâché; je lui serai une raie, et je le bouclerai dans le dernier genre.

Vous êtes curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous coisser et vous boucler, lorsque vous êtes à peu près chauve, et vous abandonnez votre tête à l'artiste qui doit y opérer des prodiges.

Le coisseur vous sait asseoir dans un excellent sauteuil, vous met un peignoir bien blanc, puis travaille sur votre tête; il vous crêpe avec une espèce de sureur; on dirait qu'il espère parvenir à saire mousser vos cheveux, comme s'il battait des blancs d'œuss. Il en sait passer huit sur votre oreille gauche, six sur la droite; il pommade, il frise, il roule, il passe tout cela au ser. Ensin le prodige est terminé... Vous êtes coissé.

Vous courez vous regarder devant une glace; vous êtes fort curieux de vous voir... Vous n'apercevez sur votre tête qu'ane éspèce de petit. crépé qui n'a pas l'air de tenir à votre nuque; vous vous trouvezhorrible; vous étiez infiniment mieux avant de vous faire coisser, mais l'artiste vous crie aux oreilles:

— J'espère que monsieur est satisfait et qu'il me donnera sa pratique.

Il y a ensuite, à Paris, le coisseur prosondément amoureux de son état, qu'il regarde comme un des premiers de tous; cet artiste est persuadé que tout se rapporte aux cheveux et que ce sont eux qui ont sait les révolutions et détruit les empires.

Lorsque, devant lui, vous parlez de Napoléon, il s'écriera :

— Ah! s'il n'avait pas proscrit les queues, il régnerait encore.

Si vous vous plaignez de la stagnation du commerce, il dira :

— Comment voulez-vous que les affaires marchent bien?.. les trois quarts des hommes ne sont pas coiffés!

Si vous parlez du cours de la rente, il murmurera:

— La rente doit nécessairement monter... les pommades regorgent, on ne sait plus qu'en faire... On ne sait plus où placer son argent... on achète!

Enfin, si vous laissez échapper quelques mots qui annoncent que vous avez à vous plaindre de la fidélité de votre maîtresse, le coisseur s'écriera encore : — Eh! monsieur!.. comment voulez-vous que les femmes soient fidèles... Elles ne portent plus de poudre... et elles ont leurs cheveux lisses... Comme cela les coiffures peuvent soutenir des assauts!.. sans que cela paraisse.

Les coiffeurs de Paris se croient donc des hommes indispensables ; la plupart des petitesmaîtresses sont du même avis. Les dames tiennent à être bien coiffées et à ce que leurs maris le soient également.

#### CHAPITRE XI.

# Magasins de nouveautés.

Ils ont, à Paris, une prépondérance, une étendue et un faste qui semblent vouloir écraser toutes les autres industries.

Autrefois on trouvait des boutiques qui tenaient de la nouveauté; ensuite sont venus les magasins; mais aujourd'hui, à Paris, ces magasins sont devenus des bazars immenses; quand vous entrez là-dedans, c'est presqu'une ville que vous avez à parcourir.

Au rez-de-chaussée des salles spacieuses, décorées avec luxe, avec élégance; des comptoirs dans le goût de la renaissance, des glaces partout; un parquet mis en couleur, ciré, frotté, et des tapis étendus sur les chemins que yous devez parcourir. Yous croyez yous tromper, yous yous imaginez être dans une galerie de Versailles, et vous n'oseriez plus entrer dans ce palais pour y acheter un gilet de flanelle ou de quoi vous faire une camisole, si vous n'aperceviez un monde de commis, d'employés, aliant, venant, pliant, dépliant, mesurant, empilant, des étoffes, des châles, des écharpes, des robes, des foulards, des fichus, des cravates, et une foule de gens de toutes les classes, regardant, admirant, et achetant de tout cela.

Si vous vous décidez à entrer dans une de ces grandes maisons qui dédaignent les montres et tout ce qui se voit du dehors, qui laissent le charlatanisme des étalages aux établissements du second ordre (dans les magasins de la Ville de Paris, par exemple), un monsieur en habit noir, aux manières distinguées et polies, vient sur-le-champ à vous et s'informe de ce que vous désirez.

- Une robe de mousseline.

Aussitôt ce beau monsieur s'incline, vous fait signe de le suivre et marche devant vous. Il vous fait traverser une soule de salles : il y a le quartier de la laine, celui de la soie, celui des étosses de fantaisie, celui des mérinos, celui des châles français, celui des cachemires, etc., etc. Quand je vous disais que c'était une ville à parcourir. Eusin vous arrivez à la mousseline.

Votre conducteur s'incline encore et s'éloigne; vous vous trouvez alors vis-à-vis de jeunes gens fort élégants, qui ont de très bonnes manières, qui s'expriment avec recherche et qui vous rappellent les habitués des Bouffes et du foyer de I Opéra.

Ces messieurs vous font voir les marchandises que vous désirez, en y mettant une grâce, une complaisance qui vous charment, et trouvent souvent moyen, tout en vantant la finesse d'un tissu, la beauté d'une étoffe, de glisser un mot flatteur pour la personne qui vient acheter.

Yous êtes éblouie par la spiendeur, la richesse

des magasins; captivée par ce qu'on vous montre, charmée de la politesse, de la galanterie des commis, vous vous laissez séduire, étourdir. Vous aviez l'intention de ne dépenser que deux cents francs, et vous achetez pour mille francs. Vous vous écriez:

— Mon Dieu! mais je n'aurai pas assez d'argent sur moi!

On vous répond bien vite :

— Cela ne fait rien, madame!... Que ceci ne vous arrête pas... Choisissez tout ce qui vous sera agréable... Emportez-le, ou on le portera chez vous; ce sera comme vous le désirerez.

Comment résister à un langage si poli, à tant de confiance, d'urbanité: vous achetez encore, et vous donnez votre adresse; on portera toutes vos emplètes à votre domicile... Vous partez enfin: les commis vous font les honneurs de leur quartier; ils vous offrent de vous faire reconduire jusqu'à la porte, mais vous refusez; vous êtes persuadée que vous trouverez votre chemin. Quelquefois cependant vous vous égarez dans la soierie, vous vous perdez dans les cachemires, vous ne vous retrouvez plus dans les batistes; mais il y a toujours là des cemmis officieux, galants qui vous offrent la main et qui vous ramènent jusqu'à ia porte d'entrée du magasin.

Il faut dire cependant que ces grandes maisons de nouveautés tenues sur un ton royal ne recoivent en général que les gens riches, les petitesmaîtresses, les actrices sur le pinacle ou du moins celles qui font beaucoup de dépenses, puis l'aristocratie du commerce, qui ne veut porter que ce qui vient de là, qui ne trouve beau que ce qui a été acheté là.

Les magasins de nouveautés à étalage sont plus gais, moins cérémonieux, et quoiqu'ils aient aussi presque tous, outre leur rez-de-chaussée, de vastes salles à l'entresol ou au premier, la grisette, la petite bourgeoisie et souvent même la femme de la campagne ne craignent pas de s'y aventurer; on y rencontre un peu de toutes les classes de la société, et l'on peut y observer des scènes variées et piquantes.

A la porte, devant les étalages, voyez déjà cette foule arrêtée! des semmes, presque toujours des semmes, de jolies, de laides, de jeunes, de vieilles, pour qui la toilette est un si grand bonheur! Remarquez comme toutes ces sigures s'épanouissent en admirant ces châtes déployés avec art, ces robes en pièces artistement croisées les unes sur les autres, et écoutez un moment:

- Cette robe bleue est jolie!...
- J'aimerais mieux la rouge au-dessus... le rouge me va si bien.
- Oh! dis donc, Adélaïde, si j'avais un fichu comme ça pour le jour de ta noce avec François... comme je serais cossue!...
  - Ah! quel amour de châle!...
  - Ouf, le dessin en est charmant!

- C'est un cachemire français... il y a bien long-temps que j'ai envie d'en avoir un...

Cette dame soupire. Il y a beaucoup de dames qui soupirent devant les magasins de nouveautés, et Dieu sait alors quelles idées leur passent par la tête. Ces étalages sont si séduisants, si tentateurs!.. la vertu est bien exposée quand elle s'arrête pour contempler tout cela. Il y a des maris si économes, si ladres, si avares même!.. Et puis on rencontre ensuite dans le monde des monstres d'hommes qui, en vous saisant la cour, se permettent de vous offrir tout ce que vous admiriez là en soupirant; ce qui est d'autant plus perside qu'ils savent bien que vous en avez envie et que votre mari ne vous le donnera pas.

Entrons dans le magasin : voilà une vieille dame riche qui vient acheter une robe de toile à vingt-neuf sous, et qui, de peur d'être trompée, a amené avec elle sa couturière, sa sœur et sa nièce. Elle se fera montrer trente robes avant de se décider pour une; il n'y a rien de plus difficile pour leur toilette que les femmes qui ne sont plus jeunes et qui n'ont jamais été jolies.

Vollà une petite semme gentille avec un jeune homme; ce sont de nouveaux mariés; ils ne veulent rien acheter l'un sans l'autre. Le mari veut un gilet, la semme a besoin d'une robe. On montre des gilets au mari, qui dit à sa semme:

— Dis-moi quel est celui qui te plait le plus dans tout cela.

- Mais, mon ami, choisis, puisque c'est pour toi.
- Oh! c'est égal, je veux qu'il soit à ton goût... d'ailleurs j'aime toujours ce qui le plaft.
- Et toi, mon ami, regarde dans toutes ces robes, laquelle me conseilles-tu de prendre?
  - Moi... je ne m'y connais pas.
- Si, si, je veux que tu choisisses... je prendrai celle qui te semblera plus jolie.

Après de long débats, le mari choisit la robe de sa semme; la semme choisit le gilet de son mari Résumé: la semme aurait désiré une robe verte, son mari la lui a choisie grise; le mari aurait voulut un gilet à raies, sa semme lui en a pris un à bouquets. Ils se pincent les lèvres pour avoir l'air content, et ils sont très vexés en emportant leurs emplètes.

Voilà une grande semme qui parle très haut, qui s'agite beaucoup, ce doit être une couturière; elle s'adresse à chaque commis, elle tient à la main un petit morceau d'étosse qu'elle veut rassortir (ces dames ne disent jamais assortir); elle se sait montrer vingt pièces d'étosses dissertes; elle s'écrie:

- C'est cela... ah!.. non... non... ce n'est pas cela... ceci est plus foncé.

Après avoir pendant trois quarts d'heure mis à l'épreuve la patience des commis, quand cette dame croit avoir trouvé ce qu'il lui faut, elle s'en fait mesurer... vingt centimètres! Voilà deux grisettes qui veulent du mérinos pour se faire des spencers, et qui ne peuvent pas parvenir à se décider pour la couleur. Le commisépuise son vocabulaire commercial pour placer l'étosse dont il lui reste le plus :

— Prenez ceci, mademoiselle, vous en serez bien satisfaite, c'est très avantageux, vous viendrez m'en remercier. C'est une couleur que l'on porte toujours.

Plus loin une jeune ouvrière examine un châle bien simple, bien modeste, dont elle veut faire cadeau à sa mère; pour cela elle a mis de côté depuis un an sur son travail de chaque jour; elle n'a pu amasser une grosse somme, mais enfin sa mère aura pour le jour de sa fête un châle dont elle a grand besoin.

Un gros monsieur entre dans le magasin avec une dame d'une tournure fort décente, pendue à son bras. A la mine peu aimable de ce monsieur, à la manière dont il fronce les sourcils en entrant dans la boutique, vous devez voir surle-champ que c'est un mari qui vient faire des emplètes pour sa femme.

Voyez: ils s'approchent d'un comptoir; le mari quitte le bras de sa femme et se jette sur une chaise, en disant:

— Allons, choisis ce qu'il te faut... puisque tu as toujours besoin de quelque chose... Ah! Dieu! quelle ruine que les femmes... les garçons sont bien heureux!.. ils n'ont pas toutes vos toilettes à payer!...

- Ah! oui, je te conseille de te plaindre! avec ça que je dépense beaucoup pour ma toilette...
  - Mais bien assez, ii me semble...
- Voilà une robe que je porte depuis trois ans.
- Eh! bien... quand il y en auralt dix, du moment qu'elle a encore i'air d'être neuve, est-ce qu'il faut la jeter... Voyons, finissons-en.

La dame se fait montrer des étoffes. Quand elle voit quelque chose de joli, elle le montre à son mari, qui demande le prix, puis fait la grimace en murmurant:

- C'est trop cher... Je t'ai dit ce que je voulais dépenser... je n'irai pas au delà.
- Mais, mon ami, songez donc que c'est une robe pour m'habiller qu'il me faut... et pour quelque chose de plus, quand on peut avoir une étoffe qui vous fait plus d'honneur!...
- Ma chère amie...je n'entends pas tout cela! il faut de l'économie, choisissez une robe à meil-leur marché.

L'épouse fait tout ce qu'elle peut pour siéchirson mari; ce monsieur se renserme dans les mots d'ordre et d'économie.

Mais en ce moment une dame jolle, élégante, à la tournure dégagée et un peu évaporée, entre dans le magasin; elle demande à voir les étoffes les plus nouvelles, les plus à la mode, puis, touten examinant ce qu'on lui apporte, elle a lancé un regard au gros monsieur, et celui-ci a répondu:

t

K,

)#<sup>1</sup>

elt elt il y a des intelligences entre ces deux personnages, et pendant que l'épouse du monsieur va regarder une étoffe de santaisie étalée près de la porte, la dame se rapproche du mari et lui dit tout bas:

— J'ai besoin aussi de mouchoirs... et de batiste d'Ecosse... et de satin pour pelisse, et de crèpe pour robe... et de foulards...

Et le gros monsieur lui repend également tout bas :

— Prends ce que tu voudras... tout ce que tu voudras... ne te gêne pas... tu enverras recevoir la facture à mon bureau.

Puis ce monsieur a repris sa mine refrognée en retournant voir ce que sa femme achète, tandis qu'un peu plus loin sa maîtresse se fait couper les étoffes les plus rares, se passe toutes ses fantaisies, et dit en riant à l'oreille du commis:

- C'est ce gros mousieur là-bas qui paiera.

Le commis regarde de côté le monsieur qu'on lui désigne, et répond à demi-voix :

- Mals il me semble que ce n'était pas cette personne-là qui payait vos factures il y a trois semaines... quand vous êtes venue ici acheter des robes de bal et des étoffes pour un travestissement?
- Il y a trois semaines... Ah! c'est possible... Est-ce que vous croyez, mon cher ami, que je me suis condamnée aux travaux forcés à perpétuité avec-ce gros balourd! Ah! par exemple, ce

serait un peu trop fastidieux. Il y a trois semaines que j'ai queiques bontés pour lui ; mais lui être fidèle! oh! bien!.. il y aurait de quoi attraper la jaunisse.

Et la femme entretenue, enchantée d'avoir satisfait ses fantaisles, s'éloigne en faisant des yeux très tendres... aux commis du magasin: le gros monsieur s'en va fort content parce qu'il a obligé sa femme à prendre un mètre de moins pour chacune de ses robes, en lui disant qu'elle les portes toujours trop amples. Quelle que soit la satisfaction de tous ces gens-là, elle n'approchera pas du bonhenr de la jeune ouvrière, qui vient avec le fruit de ses économies d'acheter un modeste châté pour sa mère.

#### CHAPITRE XII.

La barbe et les moustaches.

Puisque la barbe est revenue à la mode en France, et surtout à Paris, parlons de la barbe.

Puisque la plupart de nos jeunes gens, de nos hommes faits et même de nos hommes mûrs portent des moustaches, sans être militaires, parlons aussi des moustaches.

Autrefois les Français ne laissaient croître leur barbe que lorsqu'ils étaient revêtus de quelques charges ou dignités.

On touchait la barbe à quelqu'un que l'on voulait adopter; on prenait par la barbe ou moustaches celui auquel on accordait sa protection.

S'il faut en croire Saint-Foix, il n'était permis qu'aux princes de la famille royale de laisser croître leur barbe et de la porter aussi longue qu'elle pouvait l'être.

Robert, aïeul de Hagues Capet, que Charlesle-Simple tua de sa propre main, avait passé au commencement de la batallle sa grande barbe blanche par dessous la visière de son casque pour se saire reconnaître des siens; ce qui prouve qu'on portait une longue barbe sous la seconde race.

Vers la fin du onzième siècle, les évêques dé-

clarèrent la guerre aux longues chevelures. Plus tard, Louis VII, voulant donner, an sujet des longs cheveux, l'exemple de la soumission aux mandements des évèques, raccourcit ses cheveux et se fit raser la barbe. Mais Léonore d'Aquitaine, son épouse, princesse qui propablement tenait à ce que son mari se montrât viril, railla Louis VII sur son menton rasé et ses cheveux courts.

Il s'ensuivit que Léonore d'Aquitaine écouta avec plaisir les galanteries du prince d'Antioche, qui sans doute avait une fort belle barbe. Louis VII se repentit d'avoir mené sa femme en Syrie; il aurait dû plutôt se repentir de s'être rasé le menton. Ce sujet si frivole en apparence fut cependant cause de la désunion qui se mit entre les deux époux, si bien qu'ils sirent casser leur mariage. Léonore d'Aquitaine épousa peu de temps après Henri, duc de Normandie, comte d'Anjou, qui devint ensuite roi d'Angleterre et à qui elle porta en dot le Poitou et la Guyenne. « De là (dit Saint-Foix) vinrent ces guerres qui » ravagèrent la France pendant trois cents ans ; » il périt plus de trois millions de Français, » parce qu'un roi avait raccourci sa chevelure » et s'était fait raser la barbe, et parce que sa » femme l'avait trouvé ridicule avec des cheveux » courts et un menton rasé. »

La longue barbe revint à la mode sous François I.er.Ce monarque ayant été blessé à la tête, fut obligé de se faire couper les cheveux, et craignant d'avoir l'air d'un moine avec sa tête presque rasée, imagina de porter un chapeau au lieu d'un chaperon et de laisser croître sa barbe.

Sous Henri II, François II, Charles IX, et Henri III, la longue barbe continua d'être à la mode.

Sous Henri IV (dit Saint-Foix) on diminua la barbe, on ne la portait que de la iongueur de trois doigts sous se menton, en éventail, arrondie et accompagnée de deux monstaches longues et raides en forme de barbe de chat. Ensuite on ne retint que ces deux moustaches avec un petit toupet de poss au misseu et tout le long de la lèvre inférieure. Le maréchal de Bassompierre disait que tout le changement qu'il avait trouvé dans le monde, après douze ans de prison, était que les hommes n'avaient plus de barbe et les chevaux plus de queue.

La royale devint la moustache à la mode sous Louis XIV.

Lorsque l'on portait des barbes à éventail, on leur donnait cette sorme avec des cires préparées et odorantes. On arrangeait sa barbe le soir, et pour qu'elle ne se dérangeât point pendant la nuit, on l'ensermait dans une espèce de bourse saite exprès, et que l'on appelait bigotelle.

De notre temps nous avons des hommes qui en font autant pour leur barbe, leurs moustaches et même leurs favoris.

Sous Louis XV et Louis XVI, la barbe sutabandonnée. Sous la république et l'empire, les militaires seuls portaient des moustaches. A cette époque on aurait trouvé sort ridicule un bomme qui sans appartenir à l'armée se sût permis de laisser croître ses moustaches, et parmi les militaires même, cette mode n'était point généralement adoptée: la plupart de ces généraux qui vainquirent à Lodi, à Arcole, à Castiglione, à Austerlitz, à Wagram, etc., etc., ne portaient point de moustaches; ils pensaient sans doute qu'ils n'avaient pas besoin de cela pour saire reculer l'ennemi.

Sous la restauration, on commença à voir des moustaches paraître parmi les bourgeois qui faisaient partie de la garde nationale; mais c'est surtout de la révolution de mil huit cent trente que date le retour de la barbe.

Cette mode a gagné toutes les classes de la soclété: les ouvriers, les artisans sont grands amateurs de longues barbes; il en est qui joignent à cela de longs cheveux plats retombant sur leurs épaules. Ayec une blouse et une casquette cette coiffure produit un singulier effet.

Nous concevons que chacun se coiffe à sa fantaisie. Portez de la barbe et des moustaches, messieurs, si tel est votre bon plaisir; mais il nous semble qu'il faudrait établir un peu d'harmonie entre sa coiffure et le restant de son costume.

La moustache et la royale devaient saire très

bien sur un cavalier habillé comme au temps de Louis XIII; la barbe devait encore figurer gracieusement sur une tête surmontée d'une toque ou d'un chapeau à plumes retroussé pardevant. Mais nos malheureux chapeaux ronds, mais inos casquettes à petites visières, sur une figure à longue barbe et à moustaches, en vérité cela n'est point en harmonie! Portez des toques, messieurs, portez des chapeaux pointus et à grands bords, puisque vous voulez avoir de la barbe et des moustaches.

Mais à Paris nous doutons que le règne de la barbe et des moustaches se prolonge beaucoup. Cette mode demanderait chez ceux qui la suivent un soin extrème, une excessive propreté. Et l'on rencontre parsois des hommes à longue barbe dont la tenue plus que négligée inspire un éloignement involontaire; on ne voudrait pas se trouver assis contre ces messieurs qui vous rappellent ce moine entretenant dans sa barbe quelque chose de séraphique.

Certes, il est fort justè que chacun ait la liberté de se coiffer et de porter ses cheveux suivant son goût; si un jeune ouvrier espère faire plus facilement la conquête de sa maîtresse en portant une barbe de sapeur et des cheveux longs, il est dans son droit en se présentant ainsi devant sa fleuriste ou son enlumineuse; pour plaire maintenant à ces demoiselles, il faut qu'un homme ait quelque ressemblance avec un ours.

Saint-Foix a dit encore avec beaucoup de raison:

« On voit avec surprise, et souvent avec pitié, » toutes les querelles, tous les livres, tous les » décrets de nos ancètres sur les prétendus abus » des cheveux tantôt longs et tantôt courts, des » cheveux artificiels, des mentons rasés ou non » rasés; et le ridicule de ces disputes dispose le » lecteur à une sage tolérance, vertu d'une excel-» lente pralique. lorsqu'il n'est pas question » des points essentiels au bien de la société. » Nous ne nous permettrons qu'une réflexion: Nous ne sommes plus les Francs du temps de Clovis, ni les Mignons de Henri III, et il faut nous en féliciter, car nos næurs y ont gagné: nous n'avons rien perdu en bravoure, mais nous ne nous servons plus d'une hache d'arme et d'une massue; nous avons joint l'élégance au

par la grâce et la politesse; pourquoi donc vouloir reprendre des modes qui nous feraient rétrograder? Ce qu'il y a de plaisant, c'est que ce sont ces mêmes hommes qui veulent le progrès des lumières que l'on voit avec des mentons de capucins.

courage, et remplacé la rusticité des manières

La barbe n'est plus ni dans les mœurs, ni dans le costume, ni dans les manières françaises; il est propable qu'elle tombera comme le goût de la pipe et du cigare....

### CHAPITRE XIII.

### Les débits de consolations,

A Paris, on a donné ce nom aux marchands d'eau-de-vie et de liqueurs qui vendent en détail, sur le comptoir, et débitent même pour un sou de leur marchandise aux ouvriers, aux artisans, gens du peuple, coureurs de nuit, bambocheurs, ivrognes ou tous autres individus qui souvent, sans avoir le plus léger chagrin, éprouvent le besoin d'entrer au débit de consolations.

Ces établissements aboudent surtout dans les quartiers populeux, dans les faubourgs, prèsdes halles, des marchés et des barrières. Le débit de consolations du sieur Paul Niquet, établi contre la halle, est un des plus fameux de Paris. Chez le débitant de liqueurs, la boutique n'est point parée de frivoles ornements, mais elle est garnie de tous côtés, depuis le haut jusqu'au bas, de tonnes, de barils, de cruchons, de pipes, de bouteilles renfermant des liqueurs de toute espèce et de l'esprit à tous les degrés.

Un comptoir, sur lequel sont des verres et des petits verres de toutes dimensions, des mesures en étain, une veilleuse qui brûle sans cesse au service des fumeurs, et quelques petits pains pour celul qui veut casser une croûte en avalant sa consolation, voilà tout ce qu'il faut dans cette boutique, qui est ordinairement aussi crottée que la rue, parce que les habitués ne s'essuient guère les pieds, et qu'elle a une entrée fort large, ce qui est sans doute calculé pour la commodité des pratiques qui, en sortant, ne trouveraient pas facilement une petite porte.

Si vous aimez les scènes populaires, si vos oreilies ne craignent pas d'être blessées par des conversations assaisonnées d'expressions un peu énergiques, entrez un moment dans un débit de consolations.

Le matin les ouvriers, ou les slâneurs viennent s'y commencer, s'y mettre en train: dans lajournée, il y en a qui reviennent pour se redonner du cœur à l'ouvrage avec un petit verre de riquiqui ou du sacré-chien tout pue. Le soir, ceux qui ontété se griser un peu au cabaret, viennent s'achever au débit de consolations, qui, de cette saçon, a du monde toute la journée. Il y a des débits où on lit le journal et où i'on parle politique. Il est quelquesois sort curieux d'entendre un chissonnier à demi soûl vouloir sonder un nouveau gouvernement, et un charretier ivre – mort prétendre que tant qu'il y aura des impôts il n'y aura pas de consommateurs.

Les pratiques ne sont pas élégantes; en revanche, elles sont fort peu polies, et quand on ne les sert pas bien, elles ne se gênent pas pour exprimer leur mécontentement. C'est un homme en veste de toile, pantalon pareil, casquette sur le côté, des souliers ferrés et point de bas, figure bourgeonnée et noircie par l'usage immodéré du vin et du tabac, qui entre en faisant une grimace annonçant qu'il a de l'humeur, et s'écrie:

- Allons, un verre de raide... du plus rattissant que vous aurez; j'ai besoin de me remonter la boussole.
- Quoique que t'as donc, vieux? dit un petit homme à la figure ratatinée et rougeâtre comme une pomme de fenouillet, qui a une vieille redingote toute rapiécée, porte sur son chef un bonnet de coton qui descend presque sur ses yeux, et tient dans sa main gauche un vieux balai de bouleau sur lequel il s'appuie avec complaisance.
- Ce que j'ai?... Je vas aller battre ma femme, v'là tout... et je tiens à me donner de la vigueur, pour ne pas y aller de mainmorte.
- Quoi qu'elle a donc fait ta semme, pour que tu veuilles l'houspiller drès le matin?
- Ce qu'elle a sait!.. Est-ce qu'elle n'a pas eu la petitesse de prendre, sur l'argent que j'ai touché hier, de quoi acheter des chemises et des bas au petit!... En v'là une hardiesse que je ne peux pas tolérer... Moi qui comptais sur cet argent-là pour me régaler avec les amis!... Hum! les semmes, ça n'a pas deux

Hards de sentiments pour les maris... Veux-tu boire la goutte avec moi?

- Ça va...Toujours prêt pour tenir compagnie à un ami... A ta santé, vieux.
- A la tienne... Eh! hope!.. gare là-dessous!.. Si tu aimes la société, tu y trouveras du monde! En disant ces mots, l'homme en veste avale, ou plutôt se jette son petit verre d'eau-de-vie dans le gosier.

Un vétéran, qui vient d'entrer dans la boutique, en fait autant avec un petit verre de kirch, en disant:

- Si celui-ci passe capitaine par rang d'ancienneté, il a le temps d'attendre.
- Une tournée, reprend le particulier qui veut aller battre sa femme, ça me donnera encore plus de nerf.
  - Volontiers, dit le petit homme au balai.
  - En étes-vous, vétéran? c'est moi qui régale.
- Je ne refuse jamais une politesse, répond le vieux soldat; mais il me semble que votre femme ne mérite pas d'être battue pour avoir acheté des chemises et des bas à son petit.
- Laissez donc!.. c'est du lusque tout ça!.. Est-ce qu'un enfant qui a une blouse en toile a encore besoin d'une chemise?.. Est-ce qu'on me peut pas se passer de bas?.. J'en porte pas, moi... et j'ai des mollets tout de même. Elle a fait ça pour me contrarier, pas autre chose... Je viens de l'apprendre du petit, pendant qu'elle

était sortie... A c't' heure en rentrant je vas la corriger.... c'est mon devoir. A vot' santé, grognard; à la tienne, l'ancien... Une, deux... serrez les rangs!.. V'là comme ça se joue. Au revoir, les amis.

L'individu en veste est parti. Le petit homme qui a un balai à sa main est propriétaire d'une méchante boutique de bric-à-brac qui est à quelques pas, et qu'il iaisse sous la garde d'une petite fille de huit à neuf ans. Il sort dès le matin avec son balai, sous prétexte de balayer le devant de sa porte, mais il pousse jusqu'au débit de consolations, où il passe souvent une partie de la journée, tout en disant à chaque instant : « Je vas aller balayer le devant de ma porte. » Ce qu'il ne fait pas une fois dans le mois.

- Je trouve qu'il a tort de vouloir battre sa femme, dit le vétéran au vieux marchand de bric-à-brac.
- Bah! bah! répond le petit homme en secouant la tête d'un air goguenard, si c'est son idée!.. qu'il se satisfasse. Faut jamais s'entremêler dans les querelles de ménage... entre l'arbre et l'écorce... vous savez le proverbe... Vétéran, est-il bon le kirch, ici?
- Il est chenu! c'est de la Forêt-Noire toute pure.
- Ah!.. alors... je... j'en prendrai un de ces jours.

Le vétéran, qui croyait que le petit homme allait lui en offrir, quitte la boutique après avoir aliumé sa pipe, en se disant:

— S'il attend que je lui en paie... il aura le temps d'ailer balayer.

Bientôt arrivent des commissionnaires qui sont en train de faire un déménagement; ils prennent à la hâte un petit-verre et se remettent en route. Puis se sont des portesaix, des ouvriers, des hommes de peine, des charretiers, des rouliers, des domestiques du voisinage. Le monde se succède sans interruption.

Une vieille semme de ménage vient prendre son petit verre de cassis; elle mange avec cela une livre de pain. et dit:

— Ça me soutient jusqu'au diner... Il est vrai que je soupe ensuite; mais je ne suis pas du tout sur ma bouche.

Une grande et grosse semme, en bonnet rond, en tablier, qui a le teint très coloré, la tournure équivoque, et dont le regard serait presque rougir un grenadier, entre dans la boutique, où elle avale coup sur coup trois petits verres d'anisette, après quoi elle s'écrie:

— Décidément, c'est trop doux; ça m'écœure, l'anisette... Je vas revenir au dur... Donnezmoi du fil en quatre, cher ami?

On sert de l'eau-de-vie à la grosse femme, qui l'avaie sans sourciller, et dit:

- C'est singulier, ça ne me désaltère pas

du tout! C'est pourtant mon onzième petit-verre d'aujourd'hui... et il n'est pas trois heures!.. Ah! mes enfants, ce que c'est que de nous pourtant; et dire qu'après ça il faut mourir un jour! Donnez-m'en encore un petit verre, va!.. J'aime autant avoir tout de suite ma douzaine sur l'estomac.

Le particulier du matin revient dans le milieu de la journée; il est toujours de mauvaise humeur : il retrouve le vieux tenant son balai; celui-ci lui dit :

- Est-ce que tu n'as pas battu ta femme?
- Si fait!.. C'est-à-dire, au moment où j'allais la corriger, elle m'a attrapé l'œil avec son poing... Mais je la repincerai... vu que depuis à ce malin j'ai découvert d'autres horreurs à son sujet!
  - Ah! bah! Et de quoi?
- Une redingote en Eibeuf pour les dimanches, que je n'avais que depuis dix ans et qu'elle a mise en plan le mois dernier, sous prétexte de payer un à-compte sur le terme au propilliétaire. Des bètises, quoi!.. Est-ce qu'on doit s'inquiéter des propilliétaires? Est-ce que ces genslà sont pas assez riches, pisqu'ils ont des maisons?
  - Mais s'il t'avalt mis à la porte en gardant tes meubles?..
- —Mes meubles! Ah! ouiche! c'est du propre... Et puis, d'ailleurs, est-ce qu'il aurait osé le saire?. J'ai encore appris ça par le petit.. Mais

je vas rentrer tout à l'heure chez moi pour rebattre mon épouse... parce que j'entends pas un désordre comme ça dans ma maison. Garçon, deux petits-verres... de la vieille.... Tout de suite, je suis pressé.

- Eh ben, une minute! Il attendra ben qu'on nous serve ceiui-là, dit un homme en blouse, qui vient d'entrer avec d'autres individus qui ont l'air de s'être déjà mis en ribote chez le marchand de vin et qui viennent s'achever chez le marchand de liqueurs.
- Nous voulons être servis d'abord, nous autres... Si c't individu est pressé, nous allons lui donner son compte.
- Eh ben! de quoi ? répond l'homme en veste; est-ce que tu vas m'apprendre à parier, mauvais faignant... Ne le prends donc pas si haut, ou je rabattrai ton bec.
- Toil.. viens donc un peu que je te cale, vieux pochard! s'écrie i'homme en blouse en se retroussant et se mettant dans la position voulue pour tirer la savate. Avance donc!.. si t'as pas rien que du raisiné dans les veines... Mais tu cannes déjà!..
  - Je canne!... Attrape ça pour boire.

Aussitôt les coups de poings, les coups de pieds sont donnés, reçus, rendus avec une vigueur, une vivacité que les témoins semblent admirer; car, au lieu de séparer les combattants, lis les laissent se battre tout à leur aise; et le

8

28

ij

ré i

12

vieux marchand de bric-à-brac, la tête appuyée sur ses mains qui reposent sur son balai, a l'air de prendre beaucoup de plaisir à ce spectacle.

Mais le débitant de consolations, qui craint que les combattants ne brisent quelques bouteilles, quelques cruchons, est allé chercher la garde pour les faire mettre hors de sa boutique. Quelques soldats arrivent enfin avec un caporal et séparent les combattants, qui vont dans la rue achever de se meurtrir le visage et de déchirer leurs vêtements.

Ces petites scènes, très fréquentes dans un débit de consolations, sont blen vite oubliées, et remplacées par d'autres.

C'est une semme qui vient chercher son mari qui est complètement ivre, et auquel elle reproche de n'avoir quitté le vin que pour se jeter dans l'eau-de-vie.

C'est un paysan des environs de Paris qui a perdu un paquet de hardes, sa bourse et sa montre en admirant les curiosités de la ville, et qui entre chez tous les débitants de liqueurs et tous les marchands de vin s'informer si on n'a pas trouvé ou rapporté ce qu'il a perdu.

C'est un ami qui en régale un autre. Le premier paie une tournée, le second une autre tournée; le premier offre une troisième tournée qui est acceptée, et à laquelle on répond par une quatrième tournée. A force de s'offrir et de se rendre des tournées, ces messieurs sont bientôt incapables de se tenir sur leurs jambes. On les met dehors, parce qu'ils se coucheraient dans la boutique et que cela gênerait la circulation.

La nuit est venue, et le nombre de consommateurs ne diminue pas; mais on en voit alors de nouveaux : ce sont des hommes à figures suspectes, hétéroclites, dont toute la défroque ne paierait point le petit-verre qu'ils consomment, et qui pourtant sortent quelquefois des poignées d'argent de leur poche. Ces individus, qui ont sans doute leurraison pour ne se montrer que la nuit, arrivent fort tard au débit de consolations; s'ils sont seuls, ils ne tardent pas à être rejoints par des camarades. Ils parlent argot; ils examinent d'un œil farouche les personnes qui entrent dans la boutique, et ils disparaissent quand ils apercoivent une patrouille ou un sergent de ville.

C'est aussi la nuit que se montrent les chissonniers; ces industriels au petit croc entrent au débit de consolations se reposer des satigues de la journée et se préparer à celles de la nuit.

Ensuite ce sont les conducteurs de ces voitures qui ne travaillent pas dans le jour; gens fort utiles, sans doute, dont pourtant on redoute toujours la rencontre, ainsi que celle de leur équipage. Mais les habitués de nuit des débits de consolations se montrent beaucoup moins délicats: ils boivent l'eau-de-vie et trinquent avec messieurs les employés aux inodores.

Le petit vieux marchand de bric-à-brac est

encore revenu le soir avec son balai chez le débitant de liqueurs, et son ami en veste de toile, qui s'est si bien battu dans la journée avec un particulier en blouse, y arrive aussi dans la soirée avec son œil poché et ayant de plus le nez tout meurtri.

- Te v'là, vieux! dit le petit homme. En ben! as-tu été vainqueur à ce matin... Tu te battais ferme avec cet animal qui t'a insulté!.. Ça ailait joiment. C'était un plaisir de vous regarder... Pis! pas! une taloche n'attendait pas l'autre!
- Oui, nous nous sommes caressés un brin!.. Je lui ai cassé six dents d'un coup... alors il en a eu assez. Holà!.. chose!.. deux petits-verres.... j'ai bien besoin de consolations!.. J'ai voulu recorriger mon épouse... elle m'a déchiré un peu le nez... Mais, patience; je la retrouverai ce soir... A ta santé... Deux autres petits-verres!
  - Vous ferez la paix ce soir.
- Fi donc, la paix! jamais la paix!.. Je veux mettre mon ménage sur un bon pied... est-ce que tu me désapprouves?...
  - Je ne dis pas ça...
- Ceux qui me désapprouvent ne sont pas des amis!.. Et je les rosserai ceux-là... comme le criquet de tantôt... Veux-tu que je te rosse, toi.. Veux-tu nous battre... hein?

En achevant ces mots, le particulier, dont les yeux se sont animés, et auquel le vin a troublé la raison, se précipite sur son intime ami, le saisit par le cou, et le secouant comme un prunier chargé de fruits, s'apprête déjà à lui donner des coups; ce n'est pas sans peine que l'homme au balai parvient à se débarrasser des mains qui l'étreignent, en criant d'une voix chevrotante:

- —A propos de quoi, que tu mes secoues comme ça, puisque je te dis que tu as raison de battre ta femme?
- A la bonne heure.. tu es un amialors.. Embrasse-moi. Les amis sont les amis... je ne sors pas de là... Oh! l'amitié... Tiens... embrassonsnous encore!

Et l'ivrogne se jette de nouveau sur le petit vieux; cette fois il le saisit par le collet de sa redingote; il l'embrasse à plusieurs reprises, en le secouant de nouveau de toute sa force; l'ami, qui se lasse d'être traité comme un battant de cloche, et veux mettre fin à ces témoignages d'amitié, se recule au moment où son Pylade va de nouveau lui donner l'accolade, mais, dans ce mouvement, les deux coins du collet de sa redingote se déchirent, et restent dans les mains de son ami, qui les regarde avec attendrissement, an halbutian :

— Je te serai saire demain deux reprises perdues par le carreleur de souliers... ça ne se verra pas du tout.

Après avoir consommé plusieurs petits-verres, les deux amis sortent en chancelant vers minuit du débit de consolations Le petit vieux rentre chez lui avec son balai. L'autre retourne à son logis, où il est beaucoup moins méchant qu'il ne cherche à le paraître, et lorsqu'il veut s'approcher de sa semme en la menaçant, celle-ci d'un coup de pied l'envoie dans un coin de la chambre, où il passe le reste de la nuit sans bouger.

Le débit de consolations reste ouvert une grande partie de la nuit pour la commodité des chiffonniers, des charretiers, des voituriers, des gens qui vont à la halle, et de beaucoup d'individus dont l'industrie est au moins douteuse. Il y a aussi des femmes qui entrent la nuit dans ces débits. Vous devinez quelle espèce de femmes et quelle peut être leur profession; mais dans une ville comme Paris, la tolérance est souvent une nécessité.

Beaucoup de ces individus qui viennent boire pendant la nuit, au débit de consolations, vont la finir dans la rue, en se couchant au coin d'une borne; il y en a, d'ailleurs, auxquels il serait impossible de trouver un autre domicile.

Afin de pouvoir satisfaire aux exigences et aux fatigues de son commerce, ordinairement le marchand de liqueurs est marié, car il ne se repose que sur lui et sa femme du soin de débiter ses petits-verres. A huit heures du soir le mari va se coucher, il dort jusqu'à une heure du matin; alors il se relève, et vient au comptoir remplacer sa femme qui va dormir pendant qu'il veille toute la nuit. Voilà deux époux qui ne doivent

pas se rencontrer souvent dans la couche nuptiale, et qui vivent ensemble absolument comme le soleil et la lune.

# CHAPITRE XIV.

# Le canon du Palais-Boyal.

Ce méridien est dans le jardin, au bout du grand carré de verdure près de la nouvelle galerie d'Orléans. Un verre placé sur la lumière d'un petit canon posé sur une borne royale y met le seu à midi... quand il y a du soleil.

Lorsque le temps est beau, le jardin du Palais-Royai est toujours très fréquenté. On vient y lire les journaux, qu'on trouve à louer dans deux pavillons établis pour cela à chaque extrémité du jardin.

Il y a des chaises à votre disposition. Vous pouvez lire en vous promenant, lire debout ou vous asseoir, seulement il vous faudra payer votre chaise.

Quand vient l'heure de midi et que le soleil donne, vous voyez les amateurs arriver et se ranger près du méridien.

C'est un particulier qui n'a pas de montre et qui n'est pas fâché de savoir l'heure qu'il est.

C'est un monsieur qui a une montre et qui est bien aise de s'assurer si elle va bien, et de la mettre sur le méridien du Palais-Royal, afin de pouvoir dire avec sierté: Je vais comme le soieil.

C'est un provincial qui n'a jamais vu de canon

partir par la chaieur du soleil, et qui s'est blen promis de ne pas manquer ce spectacle lorsqu'il viendrait à Paris. Cependant il a fait cette course trois jours de suite et s'est rendu inutilement dans le jardin du Palais-Royal; le temps n'a pas permis au méridien de partir. Notre provincial a écrit à son épouse que le soleil avait raté; et celle-ci a répondu à son mari : Si c'est là tout ce que tu vois de beau à Paris, je ne te conseille pas d'y séjourner long-temps; mon cadran solaire va mieux que ton méridien.

Mais enfin le temps s'est mis au beau, et le provincial accourt de nouveau dans le jardin du Palais-Royal, se slattant cette sois de pouvoir écrire autre chose à sa semme.

Puis voilà des gamins auxquels cela est bien égal de savoir l'heure qu'il est, mais pour qui c'est toujours un grand plaisir d'entendre partir un coup de canon, parce que cela fait du bruit.

Et puis ce sont des slâneurs, des gens qui n'ont rien à saire, qui se trouvent là par hasard, ou par habitude, et qui restent jusqu'à ce que le canon parte, parce que c'est toujours cela de vu et un moment de passé.

Enfin ce sont les bonnes avec les enfants. Les petits garçons veulent absolument entendre le canon, parce que leur papa leur a dit que cela les rendrait capables d'aller à la guerre. Les petites filles au contraire ne veulent pas rester près du méridien; elles crient, elles pleurent, elles

tirent leur bonne par sa jupe pour qu'elle s'éloigne du canon; mais si la bonne voit parmi les spectateurs et slâneurs un individu qui lui lance des œillades, elle ne manquera pas de rester et donnera une tape à la petite sille, en lui disant:

— Nous ailons rester, parce qu'il ne faut pas que les enfants soient poltrons... et quand vous aurez entendu partir le canon, vous n'aurez plus peur des voleurs ni du vent.

Et pendant que la bonne sait ce beau raisonnement, des industriels en montres, en soulards, en tabatières, qui cherchent toujours l'occasion de mettre à profit leur adresse, ne manquent pas de se joindre aux personnes rassemblées devant le méridien.

-Tout le monde est dans l'attente... Tout d'un coup, et lorsqu'on commence à perdre l'espérance, la détonation se fait entendre.

Alors vous voyez le gamin sauter de joie, le monsieur qui tient sa montre sourire avec satisfaction, en s'écriant : Je vais juste comme le canon!.. J'ai le soleil dans ma poche.

Une dame qui passait dans le jardin, et ne songeait nullement au méridien, jette un cri d'effroi et manque de se trouver mal. Elle dit en balbutiant:

- Ah! mon Dieu! qu'est-ce que c'est que cela? Un vieux rentier qui, en entendant le ceup, vient de tirer sa montre de son gousset, fait la grimace en s'apercevant qu'elle marque midi moins dix minutes, et s'écrie:

## - Comme le solell avance !

Enfin la bonne, qui a voulu rester avec la petite fille, ne s'est pas aperçue qu'au moment où le canon est parti, son mouchoir partait aussi de la poche de son tablier, et qu'un monsieur s'éloignait avec. Elle emmène l'enfant en lui disant:

— Hein!.. il est joliment parti! j'espère qu'à présent tu n'auras plus peur des voleurs!

### CHAPITRE XV.

## Les blagueurs.

On est prié de ne point confondre avec les floueurs : quoique les deux mots soient nés en France à peu près à la même époque, il y a une grande distinction à faire entre les personnages.

Les floueurs sont à peu de chose près des escrocs, tandis que l'on peut être blagueur et fort honnête homme du reste.

La manie de blaguer s'est répandue à Paris d'une façon déplorable : maintenant la plupart des jeunes gens s'imaginent que blaguer c'est avoir de l'esprit; que quelqu'un qui blague avec facilité sur le sujet le plus sérieux, qui a le talent de faire ce que l'on appelle poser pendant des heures entières, est un personnage supérieur, qui doit être fort recherché dans la société.

Les gens qui n'ont ni gafté, ni finesse, ni esprit naturel, ni bon sens, se font blagueurs. En tournant en ridicule tout ce que disent et ce que font les autres, ils croient empêcher que l'on ait plus d'esprit, plus de talent, plus de mérite qu'eux.

Les blagueurs ne sont pas gais, et ils troublent la gaîté des autres; ils n'ont pas d'esprit, et ils veulent se moquer de ceux qui en ont; its ne savent rien inventer, mais ils critiquent, c'est-à-dire ils blaguent tout à tort et à travers; ils veulent tourner en dérision les choses les plus saintes, les affections les plus douces: ils blaguent le compliment d'un enfant pour la fête de son père, les souhaits de fin d'années, les époques, les souvenirs; ils blaguent en voyant passer un cortége; ils blaguent à une cérémonie de baptème, de mariage ou d'enterrement. Ils s'écrient: Comment, cette dame pieure parce que son mari a claqué!.. Pourquoi donc ne va-t-elle pas au Malabar?

Les biagueurs ont rempiacé les mystificateurs, mais au moins ceux-ci étaient connus; ils se faisaient presque une profession de l'habitude qu'ils avaient prise. On se disait dans une soirée, dans une réunion :

- Monsieur un tel est attendu : il doit mystisser quelqu'un, c'est convenu, c'est arrangé, ce sera bien amusant.

Maintenant il y a des biagueurs partout, dans les salons du faubourg Saint-Germain, de la Chaussée-d'Antin et de la rue Saint-Denis; au bai d'un banquier et à ceiui d'un petit marchand; aux spectacles, aux concerts, aux cafés, aux promenades les biagueurs pullulent. Il y en a dans les faubourgs, dans les ateliers, dans les mansardes; le gamin biague le bourgeois, l'ouvrier biague son maître, l'employé biague app

chef; on biague dans toutes les classes de la société, ce qui prouve déjà que ce n'est pas une chose difficile, et que cela ne demande pas un grand fonds d'esprit, d'étude, ni de jugement.

Vous rencontrez un monsieur de votre connaissance, il vous arrête; après les premiers compliments d'usage, il s'écrie d'un ton larmoyant:

- A propos, vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre X... En vérité, j'en ai le cœur navré... Quand on m'a dit cela hier, cela m'a fait un chagrin... C'est un si bon garçon!.. Mais c'est toujours à ceux-ià que cela arrive...
- Mais non, je ne sais rien! dites-vous avec impatience. Contez-moi donc cela?
- Hier, il était sorti en cabriolet avec sa femme et son fils: dans le bois de Boulogne son cheval s'est emporté, il a fait deux ou trois culbutes avec le cabriolet. X... a été jeté à cinquante pas, sa femme a été retrouvée sur un arbre, et son fils dans un buisson... Le petit garçon est borgne, sa femme est boiteuse...
  - Eh! mon Dieu! et X... est-il blessé?
- Parbleu! le maiheureux a été relevé sans nez... Il n'a plus de nez ; ce qui le gènera extrêmement pour se moucher. C est d'autant plus désagréable qu'il est souvent en rhumé du cerveau.

Cette dernière phrase commence à vous faire présumer que i'on vient de vous center une biague. Vous regardez votre monsieur, qui s'éloigne en partant d'un éclat de rire, enchanté de vous avoir fait poser.

Trouvez-vous cela bien spirituel?

Voulez-vous avoir une idée de la manière de dialoguer de ces messieurs, entrez dans un café, écoulez un monsieur qui vient d'aborder un blagueur impitoyable :

- Veux-tu faire une partie de billard?
- Non... et toi?
- As-tu déjeuné?
- Pourquoi faire?
- As-tu vu la pièce nouvelle?
- Quelquefois.
- Qu'est-ce que tu penses du mariage de mademoiselle de B....
- '- Est-ce qu'on se marie encore?
- La rente est toujours en hausse... Me conseilles-tu d'acheter?
  - Je l'aime autant à la sauce qu'à l'huile.
- Sais-tu que ce pauvre G..... s'est tué parce que ses affaires allaient mal!.. Le malheureux s'est pendu!
  - Au cou de sa maîtresse?
  - Eh non, avec une corde.
  - Sans balancier?

Il n'y a pas de raison pour que cela finisse; le blagueur vous répondra ainsi pendant une heure; ordinairement c'est vous qui en avez bientét assez et qui abandonnez la conversation.

Dans un salon, le blagueur commence par

attendre qu'une conversation intéressante soit bien établie. Lorsqu'il s'aperçoit que l'on écoute avec attention une personne qui raconte comment un mari a découvert que sa femme le trompait, il s'avance au milieu du cercle, et s'écrie en interrompant le narrateur:

— Monsieur ne vous dit pas tout !.. C'est que l'amant de la dame était ci-devant grand-visir de la Porte; qu'il était venu incognito à Paris pour renouveler son sérail, et que l'on a trouvé dans la cave de son hôtel dix-neuf jolies semmes qu'il avait mises au frais pour les emmener ensuite en Turquie.

Tout le monde se regarde; les uns rient, les autres se demandent ce que cela veut dire : on ne sait plus même si l'on doit croire ce que racontait l'autre personne, qui s'éloigne en haussant les épaules, et le blagueur est enchanté parce qu'il a sait de l'esset.

Les blagueurs de bonne compagnie ont ordinairement une mise très soignée, ou très
négligée. Au bai d'un modeste bourgeois, qui
aura fait beaucoup de frais pour bien traiter son
monde, et qui a eu soin de faire mettre sur ses
lettres d'invitation: On dansera, afin que l'on
vienne en costume de bai, le blagueur arrive
tard avec un vieil habit, un vieux pantalon,
des bottes mai cirées, des cheveux mai peignés,
et répandant au loin une odeur de pipe qui
vous annonce que ce monsieur sort de l'estaminet.

Vous croyez que, honteux de son négligé, au milieu d'une société parée, il va se tenir à l'écart sans souffer mot; détrompez-vous! Il se promène, il se pavane dans les salons, souriant d'un air moqueur en regardant une vieille dame, riant au nez d'un papa qui danse, puis s'écriant:

Tiens! on danse comme ça ici!.. Pus que ça de chic!.. Merci, j'aime mieux autre chose... Ah! cette toque!.. Ah! cette figure!.. C'est le musée des antiques ici... Ah! cet orchestre! deux pianos et un galeubet... c'est donc joli ça?.. Voulez-vous des bougies, on en a mis partout!.. même sur l'étagère de madame... Soignée l'étagère: je donnerais bien neuf sous de tout ce qui est dessus... Voyons ce punch... Ah! pouah!.. il sent l'ognon... Tiens! du punch à l'ognon, c'est une innovation... Je ne connaissais pas encore ça. S'il n'y a pas de souper, je m'en vais tout de suite... Je demande qu'on me rende mon argent... je m'amuse trop...

On devrait en effet prier ce monsieur de s'en aller bien vite; ce serait un service à rendre la société. Mais à Paris on a la bonté d'être poli, même avec les gens qui ne le sont pas: c'est une duperie.

Ce monsieur qui blague tout, se jette cependant sur les gâteaux et sur les glaces. Au souper il trouve tout détestable, mais il mange comme quatre.

A chaque mets qu'on lui présente il fait la grimace, en disant :

— Quéque c'est que ça!.. un plat de famille...

Je me méfie de ces plats-là... C'est au moins du cheval mariné!.. Qu'est-ce qui peut me passer du soi-disant madère?.. Dire que l'on ose appeller cela du madère!.. C'est dujus de pruneaux tout au plus... Des biscuits de Savoie!.. bon genre... les portières n'en veulent plus! On a mis des verres à champagne sur la table... quelle fatuité... C'est de l'eau de Seltz... Je préfère la limonade gazeuse... Nous allons sans doute avoir aussi des liqueurs de famille... Après la fortune du pot et un concert d'amateurs, c'est ce que je redoute le plus au monde.

Faites donc des frais, donnez-vous bien de la peine pour recevoir du monde... voilà comme ces messieurs vous remercient.

Le blagueur vous surprend au moment où vous vous attendez le moins à être le but de ses plaisanteries. Il vous aperçoit vous promenant sur le boulevard; il vient se planter devant vous, vous fait un petit salut de tête sans desserrer les dents, mais vous regarde très fixement et comme si vous aviez quelque chose de singulier dans votre personne.

Ennuyé de vous voir examiner si long-temps, vous lui dites :

— Eh bien! qu'est-ce que vous avez donc à me regarder ainsi; est-ce que j'ai quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui?

Le blagueur est quelque temps sans vous répondre; enfin il vous prend la main, vous la serre avec force, en murmurant:

— Mon ami, ça me fait bien de la peine... Je n'aurais jamais cru cela de vous.

Puis il s'éloigne, et vous laisse ayant la bonté de vous creuser la tête pour chercher à deviner ce qu'il a voulu vous dire, quand vous n'êtes pas habitué aux blagues de ce monsieur.

Au spectacle, le biagueur est insupportable pour le bon public qui est venu dans le désir d'écouter la pièce et de se lalsser aller à ses émotlons. Lorsqu'il voit une dame attendrie par une scène dans laquelle un personnage exprime sa misère et la position de sa famille qui n'a pas de pain, il s'écrie:

— Ça ne l'empêchera pas de souper en rentrant et de se donner encore une indigestion de homards... Cet acteur est très sujet aux indigestions... C'est peut-être pour cela qu'on lui fait jouer les affamés.

Si une actrice, remplissant le rôle d'une jeune fille séduite, fait venir des larmes dans vos yeux, en disant à son père que l'on a abusé de son innocence, le blagueur est là, à vos oreilles, qui ne manque pas de vous dire :

— Elle est jolle son innocence!.. Tous ces jeunes gens qui sont dans l'avant-scène de droite ont été ses amants!.. Elle en ruine un par mois... Elle va bien... Dans le peuple, le blagueur est censé un bel esprit, jusqu'à ce qu'il ait reçu quelques volées de coups de bâton ou de coups de poing par un poseur peu endurant; cela arrive quelquesois.

Un bon bourgeois qui n'est jamais sorti de son quartier (il y en a comme cela à Paris) se trouve obligé d'aller à une autre extrémité de la ville: après avoir marché iong-temps il a peur de s'égarer, et il s'adresse à un gamin assis sur une borne et jouant des castagnettes avec deux morceaux d'assiette cassée.

- Mon ami, ia rue des Brodeurs?
- Hein?
- La rue des Brodeurs.
- De quoi?..
- La rue des Brodeurs...
- Ah! pardon, excuse... C'est que je m'apprends la cache-ton-chat... La savez-vous danser?
  - Je vous prie de m'indiquer la rue...
- Ah! c'est juste; c'est que si vous ne la saviez pas, je pourrais vous l'apprendre; je donne des leçons à six liards le cachet... c'est pas cher.
- Si vous ne voulez pas me répondre, il est inutile que...
- Si fait... si fait... La septième à gauche, la huitième à droite, puis toujours à gauche et à droite... vous sinirez par y être.

Le bourgeois s'éloigne, ne sachant pas s'il doit croire à ce renseignement, et le petit biagueur lui tire la langue en se tapant le derrière de la tête avec la paume de sa main.

Il y a des blagueurs parmi les anciens troupiers: ceux-là aiment à faire aller les pékins.
Quand on les met sur le chapitre de leurs campagnes, c'est alors qu'ils se donnent carrière.
Leur salon est ordinairement aux ChampsÉlysées, la Petite-Provence des Tuileries, ou
un banc de pierre des boulevarts. Approchez,
et vous pourrez entendre de fort bonnes blagues débitées par des militaires aux badauds,
qui écoutent la bouche béante et le cou tendu.
Un troupier est en train de raconter une bataille; quand il voit son auditoire prendre un
vis intérèt à son récit, ii s'écrie:

- A la première bordée de canon que nous lâchèrent les ennemis, j'eus la tête emportée par un boulet?
- La tête emportée... et vous voilà encore! disent les auditeurs avec surprise.
- Parce qu'à la seconde bordée de canon mon corps fut jeté à cent pas, et justement où était ma tête, laquelle se trouva replacée si justement sur mes épaules, que j'en fus quitte pour porter mes cols moins hauts.

Les badauds gobent cela, et le troupier s'éloigne en promettant de raconter d'autres faits aussi merveilleux à la réunion suivante, et il se caresse la moustache en ce moquant de ceux qu'il a fait poser.

#### CHAPITRE XVI.

### Les romains.

Les romains de Paris n'ont rien de commun avec les habitants de la ville aux sept collines. Ce ne sont point des Brutus, des Horace, des Néron: ils n'ont pas le cœur féroce : ce sont des hommes qui ne veuient des succès et des victoires que dans l'intérêt de vos plaisirs. Leur champ de bataille, c'est le parterre d'un théâtre; leurs héros, ce sont les acteurs et les actrices; leurs dieux sont les auteurs, la scène est l'autei, et leurs mains consomment les sacrifices. En un mot, les romains sont ces mêmes hommes que l'on nommait vulgairement autrefois des claqueurs, parce qu'ils se chargent d'applaudir les pièces, de les soutenir autant que possible, et quelquefois d'enlever un succès... à la force du poignet.

Beaucoup de gens crient après les romains l Certes, ceux qui demandent leurabolition ne sont pas auteurs dramatiques, sans quoi ils sauraient que c'est surtout au théâtre qu'un peu d'aide fait grand bien. Et ne croyez pas que les auteurs en renom, que ceux qui ont journellement les plus grands succès sur la scène, dédaignent l'emploi des romains; bien au contraire, ils les choient, ils les prient, ils se recommandent à eux comme de simples débutants dans la carrière. Il leur en faut des phalanges nombreuses! Ils n'en ont jamais assez.

C'est que l'auteur dramatique sait que la pièce la mieux faite, la mieux écrite, peut paraître froide et ennuyeuse devant un public impassible, qui craint de se compromettre en applaudissant.

On vous dira: S'il n'y avait point de romains, ie vrai public et vos amis applaudiraient.

C'est absolument comme si l'on vous disait : Votre pièce réussira, si elle ne tombe point.

Vos amis!.. Comme on profane ce mot! L'amitié est une chose si rare!.. Est-ce qu'un ami
véritable ira voir votre pièce pour chercher à la
critiquer?.. Est-ce qu'il sera enchanté de trouver
l'occasion de dire un bon mot aux dépens d'une
de vos situations?.. Est-ce qu'il voudra montrer
plus d'esprit que vous en refaisant votre intrigue
à sa manière, et disant: C'eût été bien mieux
ainsi?.. Est-ce qu'il bâillera ou aura l'air de s'endormir pendant une scène un peu longue de
votre pièce?.. Est-ce qu'il lui échappera un sourire moqueur s'il entend un coup de sifflet?

Voilà cependant ce que sont au spectacle la plupartde ceux à qui vous avez donné des billets, parce que vous les croyez vos amis, tandis que vous devlez les regarder comme de simples connaissances.

Quant au public, il se compose en grande par-

tie de gens qui attendent l'opinion des autres pour en avoir une: ce sont toujours les moutons de Panurge. Ils entendent applaudir, ils disent: C'est charmant! S'ils entendaient siffler, ils diraient: Il est certain que c'est bien mauvais.

Revenons aux romains: cet état a quelque chose de comique, qui s'augmente encore par la singulière prétention de la plupart de ceux qui l'exercent.

Un chef de romains, c'est-à-dire celui qui a l'entreprise des succès d'un théâtre, est un homme prépondérant, un homme avec lequel on est bien aise d'être en bonne relation; ajoutons à cela que ce peut être encore un fort brave et fort honnête homme. Paris en compte plusieurs qui, dans les moments difficiles où se trouvent quelquefois les auteurs dramatiques, ont été pour eux des banquiers et non des usuriers; et ce ne sont jamais ces banquiers là qui ont fait faillite.

Un chef de romains a des lieutenants, ou, si vous l'aimez mieux, des hommes chargés de commander aux différents groupes placés dans le parterre; car le chef principal ne peut pas être partout, et ensuite, lorsqu'une pièce est bien établie, il abandonne le service à ses lieutenants. et ne se donne plus la peine de venir.

Un jour de première représentation, il faut voir avec quel art le chef distribue les romains dans le parterre. Il en place une masse énorme au centre. La partie de cette masse qui touche au public payant s'appelle la lisière; c'est celle qui doit être toujours la mieux composée, vu son contact avec le public.

Il y a ensuite d'autres groupes placés çà et là, et dirigés par les lieutenants. Puis on envoie quelques romains en solitaire, c'est-à-dire qu'on permet à ceux-là de se placer seuls au milieu des payants. La place de solitaire est très enviée, parce qu'elle vous donne tout-à-fait l'air d'une personne qui a pris son billet au bureau et qui applaudit par conviction; mais pour avoir droit à cette saveur, une mise très soignée est de rigueur.

Avant qu'on ne commence la pièce, le chef dit à ses romains:

— Vous ferez madame B.... (faire ici veut dire applaudir ou soigner). Vous ferez mademoiselle D...; vous laisserez en plan monsieur X.... cela signifie vous ne l'applaudirez pas); vous irez doucement au premier acte, vous rigolerez un peu au second, mais vous rirez aux éclats au troisième et vous enlèverez le dénouement. L'auteur est un client, sa dernière pièce a été un peu polissohnée (siffée)! Il s'agit de lui donner une revanche pour celle-ci! Ne lavez (vendez) aucune contremarque qu'après le second acte, et encore que ce ne soit qu'à des pratiques.

Il ya des romains amateurs, c'est-à-dire des personnes qui, ne voulant pas payer le prix entier

d'un billet de parterre et ayant très envie de voir le spectacle, sont admises dans les cohortes moyennant une demi-tasse, ou un petit-verre dont ils paient le prix à quelque lieutenant qui ne consomme pas. Le service des amateurs est ordinairement un pen mou, mais cela sait nombre, et quelque sois le ches est bien heureux d'en trouver, parce que ses romains, ennuyés de voir cinquante, soixante sois de suite la même pièce. désertent souvent leurs drapeaux.

Ecoutez quelques romains causant entre eux après la première représentation d'une pièce qui, malgré tous leurs efforts, a été considérablement polissonnée.

- Le premier acte allait. Mais pourquoi faiton reparaître la duègne au second?.. Toutes les duègnes devraient mourir au premier acte.
- Qu'est-ce que tu penses, Bertrand? tu ne dis rien?
- Je pense que lorsqu'on a du linge blanc et un chapeau neuf, on pourrait bien être placé à la lisière. Pas du tout, on me flanque dans le centre à côté de deux novices qui applaudissaient à tort et à travers, même quand un figurant apportait une lettre... J'avais beau leur dire: Fichtre! taisez-vous donc! Attendez le commandement! ils allaient toujours... Pas moyen de travailler avec ces gens-là.
- Et moi donc, qui avais fait une toilette soignée... eau de cologne sur mon mouchoir, comp-

tant être en solitaire, et on me met dans le groupe à gauche... Faites donc des frais de costume!

Pendant que les romains causent entre eux, leur ches est monté sur le théâtre; is aperçoit l'auteur causant avec le directeur; ni l'un ni l'autre n'ont i'air content: il s'avance avec courtoisie.

- Cela n'a pas été blen du tout, dit le directeur.
- On nous a un peu égayés, dit l'auteur... Il me semble que vous n'avez guère applaudi?
- —Guère applaudi! reprend le chef des romains avec assurance. Ah! monsieur... mais demandez plutôt à tout le monde!... On n'entendait que moi!

Le directeur ne peut s'empêcher de rire de la réponse. L'auteur se pince les lèvres, et le romain reprend :

— Au reste, soyez tranquille! ce n'est pas là une pièce tombée!.. Vous verrez la seconde comme ça ira... et je *ferai* tous les acteurs! même ceux qui ne me donnent pas de billets.

#### CHAPITRE XVII.

# Les Champs-Élysées.

C'est une charmante promenade, qui commence à la place de la Concorde, et s'étend presque jusqu'à la barrière de l'Étoile. Cependant on ne devrait appeler Champs-Élysées que le côté qui longe le faubourg du Roule : la partie qui s'étend le long de la Seine est le Cours-la-Reine; mais il est maintenant d'usage de confondre ces deux côtés sous la même dénomination.

En 1670, les Champs-Élysées étaient encore couverts de maisons. C'est seulement à cette époque que l'on commença à planter des arbres; cette nouvelle promenade reçut le nom de Grand-Cours, pour ne point le confondre alors avec le Cours-la-Reine.

Depuis ce temps les plantations furent souvent renouvelées. Aujourd'hui les arbres des Champs-Éiysées sont grands, forts, touffus, et leur ombrage garantit de l'ardeur du soleil les nombreux promeneurs qui se donnent rendezvous sous leur feuillage.

Les Champs-Élysées sont la seule promenade champêtre que les Parisiens aient conservée dans leur ville, où tous les arbres disparaissent pour faire place aux pierres et aux moellons. La longueur des Champs-Élysées est d'environ 400 toises; vous voyez qu'il y a de la place pour se promener; aussi les habitants de la grande ville viennent-ils souvent aux Champs-Élysées se délasser, se reposer du tracas des affaires. Cette promenade est aujourd'hui pour les Parisiens ce qu'était le *Pré-aux-Clercs* pour leurs aïeux.

Le Pré-aux-Clercs embrassait l'espace où se trouvent aujourd'hui les rues Jacob, de Verneuil, de l'Université, des Saints-Pères, des Petits-Augustins, etc. C'était une vaste prairie, coupée en deux par le canal appelé la Petite-Seine, qui commençait à la rivière et allait ensuite remplir les sossés de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. C'est pourquoi li y avait le grand et le petit Pré-aux-Clercs. Les écoliers de l'Université allaient s'y divertir les jours de fète, comme aujourd'hui les étudiants vont s'amuser aux Champs-Élysées; le Pré-aux-Clercs servait aussi de lieu de rendez-vous pour les duels; nos Champs-Élysées sont plus pacifiques: on ne se bat guère sous leurs arbres, et les raffinés d'honneur de notre temps se donnent la peine d'aller jusqu'au bois de Boulogne quand lis ont une querelle à vider.

Il est difficile de se faire une idée de tout ce que l'on trouve maintenant réuni aux Champs-Élysées en jeux, en divertissements, en récréations, en plaisirs de toute espèce. D'abord les restaurateurs n'y manquent point: le restaurateur est indispensable dans tous les points de réunion, il est l'âme d'une sète, c'est presque toujours chez lui qu'elle se termine.

Les traiteurs des Champs-Élysées ont des petits jardins, des petits cabinets entourés de verdure; tout cela leur donne un aspect semichampètre qui fait que l'on se plaît chez eux, où l'on se croit à la campagne, quoiqu'on paie tout aussi cher que dans l'intérieur de la ville, et souvent davantage. Il y a ensuite des cafés; ils ne sont pas brilants et dorés comme dans les rues de Paris, mais on peut s'y reposer, y causer, et à la rigueur on peut s'y rafraîchir.

Une charmante salle de spectacle d'équitation vient de s'élever dans les Champs-Élysées; elle mérite que nous lui consacrions un article particulier; en attendant, nous devons dire que la présence du Cirque attire constamment la foule dans cette partie des Champs-Élysées pendant toute la belle saison.

Promenons-nous un moment sous ces arbres: ici c'est un homme qui montre la lanterne magique: pour un sou il vous fait voir la pièce curieuse. Les bonnes, les enfants, les gamins, les tourlouroux se pressent pour voir cette pièce-là; on les enferme sous un rideau de toile bleue, où ils sont très serrés les uns contre les autres, ce qui ne les empêche pas d'avoir beau-

coup d'agrément, à en juger par les exclamations de joie, les cris de surprise et une foule d'autres cris qui sortent de dessous le rideau. Heureux ceux qui, pour un sou, éprouvent tant de plaisir! C'est une bien belle chose que la pièce curieuse!.. Nos théâtres nous montrent rarement cette pièce-là.

Après la lanterne magique vous apercevez un bateleur, ou joueur de gobelets; les Champs-Élysées fourmillent de saltimbanques, de banquistes, ce qui n'empêche point que l'on en trouve encore assez dans les rues de Paris.

Voilà un paillasse qui marche sur la tête, voilà une semme qui porte sur sa poitrine un tabouret sur lequel un homme est assis, et l'homme tient encore un petit garçon dans ses bras, et le petit garçon tient un lapin par les oreilles; c'est surprenant, c'est merveilleux, c'est étourdissant. Par ici c'est un homme qui avale des épées; par-là c'en est un autre qui joue avec une barre de fer rouge comme s'il tenait dans ses mains un bouquet de violette, et tout cela est accompagné de musique, et quelle musique!.. Une grosse caisse, une petite caisse, des cymbaies, des clarinettes, des cors de chasse, des triangles, des pavillons chinois! Si votre tympan en réchappe, c'est qu'il est à l'épreuve, et vous pouvez assister sans danger à l'exercice du polygone de Vincennes.

Mais peut-être n'aimez-vous pas cette musi-

que, peut-ètre n'éprouvez-vous pas un grand plaisir à voir une femme porter des poids de 200 livres sur son estomac. Vous recherchez des tableaux plus doux; avancez alors. De tous côtés des enfants jouent, courent, se cachent, se jettent des balles ou s'exercent au volant; tandis que leur bonne, assise un peu plus loin contre un arbre, écoute, les yeux baissés, la conversation d'un jeune soldat qui doit nécessairement être son pays. La bonne d'enfant aime beaucoup l'uniforme; le troupier est fort dangereux pour son cœur, et la promenade des Champs-Èlysées est bien commode pour le sentiment.

Cela vous ennuie peut-être de recevoir dans , vos jambes les balles de ces moutards et les petis chevaux de bois que l'on pousse dans votre chemin; mais un peu plus loin vous allez voir jouer de grands enfants, de vieux enfants même : car les amateurs de boule ne sont pas tous de la première jeunesse.

Le jeu de boule est très cultivé dans les Champs-Élysées : c'est là que s'exercent les grands joueurs; on y fait de belles parties, et beaucoup de stâneurs, de rentiers, d'invalides vont passer leur journée aux Champs-Élysées pour voir jouer aux boules.

On s'exerce aussi au ballón. Prenez garde à vous, promeneurs imprudents qui ne remarquez pas ce gros ballon en peau blanche qui traverse

les airs avec la rapidité d'une bombe; le joueur qui voit un beau coup à faire accourt tout en sueur de votre côté... rangez-vous... il en est temps... Vous ne vous êtes pas rangé... Tant pis pour vous, le jeune homme en manche de chemise s'est jeté contre vous, et vous a rudement repoussé de côté, afin de recevoir et de renvoyer le ballon qui venait droit sur votre tête; comme vous ne vous attendiez pas à ce choc violent, vous avez perdu l'équilibre, et vous roulez sur le gazon... Tout le monde rit de votre chute, et je vous conseille d'en saire autant, car le joueur était dans son droit, et vos plaintes seraient mai reçues.

Quelques amateurs choisissent aussi les carrés des Champs-Élysées pour saire des parties de paume. La raquette serrée renvoie la balle avéc force; elle sisse dans l'air, vous la perdez presque de vue... Mais prenez encore garde, si vous dirigez ves pas du côté des joueurs de paume, il peut vous arriver tà une aventure du même genre qu'au jeu de ballon; seulement, ici, on ne vous jettera pas par terre, mais c'est un coup de raquette que vous pourrez recevoir dans le nez : c'est beaucoup plus dangereux.

Promenez-vous encore, vous allez voir des jeux de bagues, des balançoires russes, des théâtres de marionnettes, des quilles, des écoliers qui jouent aux barres... prenez toujours garde à vous l'écolier qui se voit sur le point y faire attention sur le promeneur qui se trouvera sur son chemin, et alors vous pourriez bien rouler encore sur le gazon, sans que l'on vous ait même crié gare! Mais ce sont des jeunes gens qui s'amusent, et vous auriez très mauvaise grâce à vous fâcher. Vous allez peut-être trouver que cette promenade des Champs-Élysées que je vous dépeins comme si attrayante, offre à chaque instant des dangers que vous ne voulez pas courir. Rassurez-vous, il y a bien assez de place dans ces vastes allées, dans ces carrés de verdure pour que vous puissiez vous promener à votre aise sans craindre les ballons, les coups de raquette et les joueurs de barres.

Si vous aimez la solitude, dirigez-vous du côté de l'aliée des Veuves: c'est par là, dit-on, que se donnent les rendez-vous amoureux; vous y trouverez encore un traiteur, et de plus un bal où vous pourrez faire sauter votre belle, si elle n'est point essauter est danse badine appelée vulgairement le cancan.

Enfin, quand vous serez las de la promenade, quand vous aurez assez joui du coup d'œil de tous ces jeux, assez admiré ces charmantes maisons bâties vers l'approche de la barrière, villa délicieuses, habitées en partie par de riches banquiers, des étrangers et des marchands de chevaux, redescendez les Champs-Élysées du côté de la ville, vous trouverez des chaises où

viennent se reposer les promeneurs, et où ils peuvent sans fatigue passer à leur tour en revue les personnes qui se promènent, et jouir du coup d'œil des équipages et des cavaliers qui se rendent au bois.

Cette entrée de Paris par la barrière de l'Étoile est magnifique! une route superbe, parfaitement entretenue, des équipages brillants, variés, dans lesquels se montrent des femmes gracieuses et parées, des cavaliers mis avec goût et caracolant sur de siers coursiers, des maisons bâties avec élégance et coquetterie, des promeneurs slânant avec délices de chaque côté de la route; ensin les Champs-Élysées avec toute leur magie, la place de la Concorde avec son obélisque, ses pllastres, ses fontaines, ses lanternes dorées. Quel coup d'œil, et quelle idée doit concevoir de Paris celui qui, venant pour la première sois dans la grande ville, y entre par cette barrière!

A coup sûr, ses pensées ne seraient pas les mêmes, si, au lieu d'arriver à Paris par les Champs Élysées, il y entrait par la barrière de la Chopinette, ou par la barrière des Rats.

## CHAPITRE XVIII.

#### Le Canal.

On l'appelle souvent Canal Saint-Martin: il n'a pas plus de droit maintenant au nom de Saint-Martin qu'à celui des autres quartiers qu'il traverse. Le canal part du bassin de la Villette; il passe entre l'hôpital Saint-Louis et le boulevart; il traverse le faubourg du Temple, les rues de Ménilmontant, du Chemin-Vert, et se termine à la place de la Bastille, non compris l'écluse de garde de la Gare.

Le canal est fort bien entretenu, il est revêtu de maçonnerie, il a un double chemin de hallage; enfin on a planté sur ses bords une rangée de peupliers qui ont l'air de vouloir bien venir, parce qu'ils sont près de l'eau et que le gaz ne les poursuit pas encore.

Le côté du midi s'appelle quai Valmy, le côté nord est le quai de Jemmapes; ils n'ont pas d'autres noms sur toute la longueur du canal.

Ces quais achèvent de se paver. Le long du canal on bâtit des maisons. Ce quartier sera peut-être dans quelques années aussi peuplé, aussi commerçant, aussi gai que les quais qui sont sur les bords de la Seine, mais ce temps n'est pas encore venu, et lorsque vous allez plus

loin que la rue de Ménilmontant en marchant du côté de la Bastille, ou si vous dépassez la rue Grange-aux-Belles en remontant du côté de la Villette, vous vous trouvez encore sur un quai triste, fort peu habité; vous ne croiriez pas être dans Paris, cela n'en a ni l'aspect, ni le mouvement, ni le bruit.

Mais comme il y a des promeneurs qui recherchent la solitude, nous leur conseillous les bords du canal. Les amoureux s'y donnent fréquemment rendez-vous. L'endroit est en effet favorable pour les tendres entretiens : on peut y causer tranquillement sans être à chaque instant dérangé par les voitures. Le voisinage des bateaux à charbon et des bateaux de blanchisseuses n'est pas bien incommode, et l'on voit venir de loin les importuns et les jaloux.

C'est en été, quand le jour est sur son déclin, que vous voyez passer le long du canal de ces couples heureux d'être sur une promenade peu fréquentée. C'est un jeune commerçant ou employé, qui tient sons son bras une jolie grisette, et qui de temps à autre ne se gêne pas pour passer ce bras autour de la taille de sa maîtresse et la lui serrer fort tendrement; la grisette fait un petit mouvement comme si elle voulait se dégager, en murmurant, d'une voix qui n'a rien de sévère:

<sup>—</sup> Eh bien! qu'est-ce que vous faites donc?...'
est-ce qu'on se tient ainsi en se promenant?...
êtes-vous fou?

— Quel mal faisons-nous? répond le jeune homme; et d'ailleurs il ne passe personne... on est par ici comme à la campagne.

Un peu plus loin c'est encore un couple amoureux, mais ce sont des ouvriers. L'homme a une blouse qui n'est pas d'une entière blancheur; sa casquette est posée sur l'oreille, ce qui annonce le tapageur; ses mains sont noires et calleuses, ce qui ne l'empêche pas d'être très-ensiammé. Sa belle est vêtue d'une petite jupe brune très courte; elle a une camisole à taille, en indienne, un fichu sur la tête et des souliers dont le quartier est réduit depuis long-temps à l'état de pantousle.

Son amant ne se contente pas de lui presser la taille; de temps à autre il la prend dans ses bras et veut l'embrasser; la jeune fille s'écrie alors d'une voix enrouée:

- As-tu bientôt fini tes bêtises!.. je ne veux pas qu'on m'enbrasse dans la rue!
- Est-ce que c'est la rue... le canal? Allons, voyons, ne fais pas ta tête, ce ne sera pas la première fois que je t'embrasserai.
  - Mais comme ça... en plein air...
- Eh ben... les oiseaux s'embrasseut bien en plein air, et on ne les en empêche pas!...
  - Mais devant ce bateau de charbon!...
  - Eh! il ne passe personne...
- Si tu ne finis pas, je te flanque une giste!.
  je te bats... je te grisse!

- Oh! ça m'est égal .. je me risque.

Le baiser est pris, et l'ouvrier n'est pas battu. Quelquefois on aperçoit aussi sur les bords du canal une femme fort bien mise et d'une tournure élégante, s'appuyant sur le bras d'u petit-maître à gants jaunes et à lorgnon. A coup sûr ce couple-là n'habite pas dans le quartier, et pour se trouver si loin de ses pénates il faut qu'il ait de fortes raisons pour rechercher la solitude. Sans doute on veut se dérober aux regards d'un jaloux, d'un tyran, d'un homme qui ne sait pas vivre, et pour cela on s'est donné rendez-vous sur les bords du canal. Là on se croit loin de Parls, là on regarde les marchands, les habitants comme des sauvages qui n'ont jamais voyagé vers la Chaussée-d'Antin, et qui par conséquent ne reconnattront pas ceux qui l'habitent; on pourra donc s'y promener sans crainte.

Aussi ce couple amoureux ne se gêne-t-il pas pour se regarder tendrement, pour se tenir les mains en poussant de brûlants soupirs; le monsieur prend la taille de la belie dame, sans qu'elle en paraisse offensée comme la grisette; le monsieur lui dérobe des baisers, sans qu'elle se défende comme la maîtresse de l'ouvrier. C'est que ce monsieur et cette dame se croient là en pays étranger, et s'inqulètent fort peu de l'opinion des indigènes.

Mais n'allez pas croire que les bords du canal ne soient vers le soir fréquentés que par des amoureux!.. vous n'oseriez plus y passer avec votre semme ou votre sile. Rassurez-vous, honnètes et pudiques citadins!.. rassurez-vous, les bords du canal sont aussi la promenade savorite de ceux qui demeurent dans les maisons nouvellement construites dans ce quartier, et il n'est pas probable que tous les habitants soient amoureux; cela serait trop beau, et les logements s'y loueraient trop cher.

Voyez plutôt ce monsieur et cette dame qui se dirigent le long des peupliers. Le monsieur a passé la cinquantaine, il est devenu obèse; son ventre ne veut plus rester captif dans son pantalon. ce qui a forcé ce monsieur à renoncer à l'emploi des bretelles, et à présérer la boucle qui se lâche à volonté; il la lâche tellement, que sa chemise se montre et sorme une espèce de ceinture bouffante qui sépare le pantalon du gilet, mais du moins ce monsieur est à son aise, et c'est tout ce qu'il désire. Son pantalon à pieds est entré dans des pantousles vertes; il a une robe de chambre de bazin, une cravate nouée en Colin et un grand chapeau de paille sur la tète. Ce monsieur pourrait presque passer pour un colon, mais il n'a pas du tout l'air d'un amoureux.

La dame qui est pendue à son bras est presque aussi volumineuse que lui. Elle est vêtue d'un grand peignoir qui ne marque aucune taille, ce qui d'ailleurs serait difficile sur cette masse de chair; elle a trois mentons qui redescendent par étages, elle souffie en marchant, et n'a sur sa tête qu'un petit chapeau de paille appelé bibi, et dont la passe très courte ne couvre pas la moitié de son front.

Certes ce n'est pas là un couple qui cherche la solitude. Ce sont de bons époux, d'anciens marchands retirés du commerce qui demeurent sur les bords du canal, et descendent le soir, après une journée brûlante, pour se promener à la fraîche, dans le simple costume qu'ils portent chez eux; ce qu'ils n'oseraient pas faire, sous peine d'être montrés au doigt, s'iis habitaient tout autre quartier de Paris.

Un peu plus loin voilà un père de famille avec ses deux enfants et un chien que l'on va faire baigner; c'est encore un des immenses agréments que l'on se procure sur les bords du canal : on y fait baigner son chien, et pour peu que ces animaux aient du penchant pour la natation, ils doivent être bien heureux dans ce quartier-là.

Les enfants courent devant leur père, le chien court après les enfants; le père double le pas pour rejoindre les coureurs; c'est un tableau de famille très animé.

Enfin le monsieur s'arrête devant la berge, il enjambe par dessus la chaîné, les enfants passent dessous et le chien saute par dessus. Le monsieur ramasse un morceau de bois et regarde son griffon; celui-ci a le museau tendu, les oreilles cst lancé dans le canal, et le chien se précipite dans l'eau. Les enfants suivent avec anxiété le fidèle quadrupède qui nage comme un poisson. Toutes les personnes qui passent alors sur les bords du canal s'arrêtent pour regarder nager le chien : le moindre spectacle a de l'attrait pour le Parisien, qui semble saisir avec empressement toutes les occasions qui se présentent de flâner, et se montre de ce côté aussi enfant à cinquante ans qu'à douze.

Mais le griffon est parvenu au morceau de bois; il l'a saisi avec ses dents, et revient triorophant près de son maître, qui l'attend sur le bord. Le maître prend l'objet que lui rapporte son chien,; vous croyez alors qu'il va aider la pauvre bête à sortir de l'eau. Pas du tout, il l'anime encore du regard, du geste, et rejette le morceau de bois au milieu de l'eau, où le chien va de nouveau le chercher pour le rapporter encore. Ce petit exercice se renouvelle souvent jusqu'à cinq ou six sois de suite; on soussre pour ce pauvre chien, qui doit être bien las de nager, mais son maître sait le beau sur la berge et n a pas l'air satigué du tout.

Le canal a vingt mètres de largeur; cela ne pourrait pas se sauter comme un fossé; aussi a-t-on construit des ponts à des distances assez rapprochées. Ces ponts peuvent se tourner pour faire passage aux grands bateaux chargés qui ne pourraient point passer dessous; ils ont chacur un gardien. Le faubourg du Temple étant très populeux, très fréquenté, et les laitières de Belleville, de Romainville et de Noisy-le-Sec descendant chaque jour par ce faubourg pour apporter leur lait dans Paris, on a construit deux ponts à l'endroit où il a été coupé par le canal.

Mais quelquefois, et cela arrive ordinairement lorsque vous êtes pressé, les ponts sont tournés pour le passage d'un bateau quand vous arrivez pour traverser et gagner l'autre rive. Il vous faut alors attendre que le grand bateau alt effectué son passage, et quand il est chargé, il n'avance que très lentement.

Alors les deux bors du canal se couvrent de monde, de piétons, de voitures, de gens à cheval, forcés d'attendre que le pont alt repris sa place. Lorsque cette circonstance se présente aux ponts du faubourg du Temple, en un instant une file de voitures, de charrettes, de laitières avec ou sans âne, se prolonge jusqu'au boulevart: puis vous voyez les gamins, les ouvriers et quelque-fois les gens qui devraient être raisonnables se précipiter sur le pont avant qu'il n'ait opéré sa jonction avec l'autre rive, afin d'être les premiers à passer, avant même que la chaîne ne soit ôtée.

Mais partout, en tout temps, en toute chose les hommes veulent se devancer entre eux; c'est à qui arrivera le premier et laissera les autres en arrière; le passage d'un pont du canal n'est qu'un faible aperçu de ce qui se fait dans toute la ville.

#### CHAPITRE XIX.

Lecture du journal.

Vous êtes retenu dans votre lit par une légère indisposition; votre médecin vous a défendu de lire, parce que cela vous fatigue les yeux et la tête, et puis qu'en lisant il faut nécessairement sortir un peu son bras de desseus sa couverture, et que l'on peut prendre du froid.

Mais vous avez un petit garçon de neuf à dix ans qui lit très couramment Télémaque et Robinson; il n'est pas à sa pension parce que c'est jeudi. Vous allez le faire lire près de vous, cela vous distraira et ne vous fatiguera pas.

Vous appelez votre petit garçon, et vous lui dites:

- Tu vas me saire la lecture, mon ami. Ah!..
j'espère que tu es content... Faire la lecture à
son père pendant qu'il est indisposé... voilà un
emploi dont tu dois être sier.

Votre petit garçon n'a pas du tout l'air content : il préfèrerait le bilboquet ou les quilles à l'empiei dont vous le gratifiez.

Cependant il se résigne, et il répond en faisant la moue :

— Tiens, prends le journal qui est là-bas sur la table... Je ne serai pas fâché d'ètre un peu au courant des nouveiles. Lis-moi le journal, cela t'amusera aussi.

Votre petit bonhomme va prendre le journal, il le développe, va s'asseoir contre votre lit, et commence la lecture :

— Assurance sur la vie humaine... Bénéfices certains...

Votre fils s'arrête, en s'écriant:

— Ah! mon papa... est-ce que c'est vrai cela... on assure la vie des gens?.. Alors quand on est malade... on n'a pas peur de mourir... Fais-toi assurer, mon papa... comme ça, tu pourrais manger quand même le médecin le désendrait... Tu ne craindrais pas les indigestions... Ah! je voudrais bien être assuré, mon papa.

Vous avez beaucoup de peine à faire comprendre à votre fils que l'assurance sur la vie n'empêche personne de mourir. Vous le priez de vous lire autre chose; il lit:

— Capsules préparées au cubèbe et au copahu; odeur agréable noccasionnant ni nausées, ni coliques, et guérissant promptement, sans rechute, les...

Vous arrêtez votre lecteur, en lui criant :

- Assez! assez! Je n'ai pas besoin que tu me ilses cela...
- Oh! mon papa, mais il parait que c'est bien bon ces capsules-là... Ce n'est donc pas comme

celles que l'on met sur un fusil pour servir d'amorce?

- Non, non, c'est autre chose.
- Oh! mon papa, je voudrais blen en manger de ces capsules-là... Voudrez-vous m'en acheter pour me régaler?
- Veux-tu te taire, imbécile... Ce n'est pas tout cela qu'il faut lire... Vois donc plus loin...

Votre petit garçon sait encore la mode et se remet à lire :

— Topique contre le farcin, les glandes; baume astringent contre le pietin, crapaud, crevasses, javart...

Vous vous retournez avec humeur dans votre lit, en vous écriant :

- En voilà assez!.. Tu m'ennuies... Je ne veux pas en entendre davantage. Tu me lis des choses dégoûtantes!
- Dame, mon papa, je vous lis le journai. Vous m'aviez dit que cela m'amuserait... mais cela ne m'amuse pas du tout.
- Ni moi non plus, va-t'en, j'aime mieux dormir.

Assistens maintenant à la lecture du journal chez une dame du faubourg Saint-Germain.

C'est une vieille marquise fort riche qui a fait élever un de ses neveux, dont elle prend soin, dans les principes les pius sévères: elle le destine à l'état ecclésiastique, et, lorsque par basard il p'est pas au séminaire, il ne faut pas qu'on prononce devant son neveu un mot un peu gai : il ne faut pas que l'on s'entretienne d'histoires, d'aventures où il est question d'amour. Enfin, il faut éviter de parler de la moindre chose qui pourrait attirer sa peusée sur des objets qui s'écarteraient de la plus sévère décence.

.. La vieille marquise est dans son salon, assise sar un divan; elle souffre d'un rhumatisme qui l'empèche de se remuer.

Son neveu est à dix pas d'elle, assis sur le tout petit bord d'une chaise, tenant ses yeux baissés sur le parquet, et ne répondant à sa tante que par des monesyllabes. La vieille dame qui s'ennuie beaucoup, et que la conversation de sea ueveu ne distrait pas de ses soustrances, lui dit enfin :

- Prenez le journal qui est sur ma causeuse... Je n'ai pas pu lire aujourd'hui... Je ne puis pas me remuer... Faites-moi un peu la lecture. Mon journal est grave... il est dans les bons principes, et sa lecture ne saurait être dangereuse peur vous.
- Le jeune homme s'incline, se lève, va prendre le journal, revient s'asseoir sur le bord de sa chaise, et lit d'une voix haute et intelligible:
- Des hémorroïdes: moyen de les traiter, de les guérir, de les prévenir même, sans employer de suppositoires. Les hommes en étant plus généralement affectés que les femmes, et le frollement

de teur pantaion occasionnant sur cette partie...

- -Finissez!.. finissez bien vite! s'écrie la viellie marquise en s'agitant sur son divan... O mon Dieu! qu'est-ce que c'est que ceia?
- Je vais finir, ma tante; il n'y a plus que quelques lignes, reprend le jeune homme, et il poursuit :
- Occasionnant sur cette partie délicate de leur personne...
- Mais assez, monsieur; talsez-vous bien vite!.. Est-il possible de me lire des choses pareilles!..
- Ma tante, c'est sur le journal... C'est vous qui m'avez dit de vous le lire.
- Je ne conçois pas cela! il faut que ce soit une erreur commise par l'imprimeur!.. Passez, monsieur... Lisez-moi bien vite autre chose, que j'oublie ce vilain article.

Le jeune homme reprend à haute voix :

— Clyso-pompe d'un emploi aussi utile qu'agréable, qui tient entièrement dans une boite et que l'on peut porter sur soi pour aller en société. La manière de s'en servir est aussi simple que commode; vous vous mellez à cheval sur une chaise et vous introduisez le canon...

Les gémissements de la vieille dame interrompent encore le jeune homme; il regarde sa tante, qui essaie de remuer les bras et de frapper du pied, en balbutiant:

— Mais voulez-vous bien vous taire, mon

neveu! Comment osez-vous lire ces affreux détails... C'est odieux ! c'est révoltant!

- --- Ma tante, c'est le journal... Je n'invente rien, moi... je iis...
- Dans quel, siècle vivons-nous! Mettre de telles choses sur un journai que j'estimais... Je n'en reviens pas...
- --- Voulez-vous que je passe à autre chose, ma tante?
  - Je ne sais si je dois encore vous écouter...
- Voici un autre article, ma tante, qui vous fera peut-être plaisir.

Et le jeune homme lit:

— Traité de la syphilis. Depuis que le trop fameux Christophe Colomb nous a rapporté en Europe cette...

Ici la marquise pousse de véritables hurisments, et maigré son état de souffrance, elle retrouve assez de force pour se lever, alter à son neveu, lui arracher le journal des mains let le jeter au seu.

Voyons maintenant chez de bons bourgeels du Marais. Ils ent une petite fille de huit ans, fort gentille, fort espiègle, et qui, comme en dit vulgairement, apprend tout ce qu'elle veut.

La pétite fille a bien veulu apprendre à lire, afin de savoir de ces beaux contes, de ces belles histoires qui vous font peur le soir quand en mouche la chandelle. Mais l'enfant a ééjà dévoré tous les: livres qu'en lui a donnés, et: elle de-

mande toujours à lire, si bien que la maman, qui fort souvent n'a pas le temps de regarder le journal auquel son mari est abonné, a dit à sa petite fille:

— Tu me liras le journal tous les soirs, pendant que ton père ira à son casé.

La petite a sauté de joie, parce qu'on lui a dit que le journal était rempli d'histoires, d'assassinats, de vels, d'incendies, enfin de choses très divertissantes et fort capables de lui faire encore peur le soir. Elle attend avec impatience le moment de remplir ses sonctions de lectrice.

Enfin, après le diner, le papa sort suivant son habitude pour aller à son calé; la petite alle reste avec sa mère et sa grand'maman, bonne femme de soixante-dix-sept ans qui est un peu en enfance; elle s'empresse de prendre le journal; sa mère a pris sa tapisserie, la grand'manai; sa mère a pris sa tapisserie, la grand'manan s'est fait donner son tricat auquel elle croit travailler, sans s'apercevoir que depuis cinq ans elle fait toujours le même bas, et l'enfant entame la lecture du journal:

— Maison d'accouchements, tanue par une sage-semme qui a reçu des leçons des premiers accoucheurs de Paris. Les personnes de samille qui ont une saiblesse à cacher peuvent se présenter voilées et...

La maman interrompt la petite fille,: en jui

- Ma chère amie, c'est fort ennuyeux ce que

tu nous lis là! Je n'y comprends rien... Passons.. passons à autre chose...

La vieille grand'mère, qui croit qu'il sagit d'une table d'hôte, dit en branlant la tête:

— Je sais ce que c'est!.. On y va pour cinquante sous... On a trois plats et du dessert... J'y ai été souvent... Mais on y donnait toujours du haricot de mouton, et je n'aime pas cela...

La petite fille, qui est fort espiègle, regarde sa grand'mère d'un sir malin, en disant:

- Est-ce que vous aviez une saiblesse à cacher, bonne maman?
- Vous êtes une petite sotte, ma file, dit la maman; vous pariez de ce que vous ne comprenez pas!.. Vous ne devez rien entendre à ce que vous venez de lire... Cela regarde les médecins... Une faiblesse veut dire un défaut de conformation dans les personnes.
- Oui, oui, reprend la vieille, j'en ai caché beaucoup de ces pauvres petits... moi; c'était les carlins que j'aimais; à présent on préfère les épagneuls, je ne sais pas pourquoi! Les carlins sont bien plus aimables... J'en portais toujours un sous mon châle quand je sortais.

La petite fille fait une mine fort drôle, comme si elle voulait dire à sa mère: Je comprends très bien ce que j'ai lu Puis elle reprend le journal et lit:

— Bandages, ceintures d'un nouveau genre pour les hernies et descentes, par brevel d'invention: les hommes qui souvent à cheval et qui ne portent pas de...

- Ah! qu'est-ce que tu nous lis encore ià! s'écrie la maman qui a rougi pour sa fille. Les journaux deviennent donc des amphithéâtres d'hôpitaux à présent!.. Je ne comprends pas alors qu'ils puissent trouver des lecteurs!..
- Maman, il est question de ceintures d'un nouveau genre, dit la petite fille. Mais, est-ce que les hommes portent des ceintures... Je croyais qu'il n'y avait que les semmes qui en mettaient par dessus leur robe. Qu'est-ce que c'est donc que ces ceintures-là? Où donc les mettent-ils, les hommes?.. Veux-tu m'en acheter une pour mettre le dimanche quand nous trons promener sur les boulevarts?
  - Eh! non, ma chère amie, ceci regarde les bossus; c'est pour les redresser, et voilà tout.
  - Oui, dit la grand'maman, j'en ai porté long-temps, moi; ça m'allait très bien... et des caleçons aussi.
    - Mais vous n'étiez pas bossue, grand'maman?
  - Allons, ma fille, assez de réflexions... Liseznous autre chose... dit la maman, qui commence à se repentir d'avoir donné le journal à sa fille.

La petite reprend sa lecture :

— Dartres, maladies de peau, maladies culanées et autres affections chroniques résultant de galanteries qui...

La maman n'en veut pas entendre davantage;

elle ôte le journal des mains de sa fille, et le déchire en morceaux en s'écriant :

- En voilà bien assez, mon enfant; désormais je te jure que tu ne me liras plus le journal.
- Pourquoi donc, maman? s'écrie la petite fitie. On annonçait des galanteries... cela doit être bien gentil... Ce sont sans doute des messieurs qui font des cadeaux aux dames... et vous ne voulez pas que je finisse?
- Je sais ce que c'est, dit la grand'mère en secouant la tête : j'en ai eu une douzaine au moins... C'était la mode alors... On les garnis-sait de fourrures du haut en bas.

Tout ceci est exact: nous n'avons fait qu'indiquer par quelques mots ce que l'on trouvé maintenant tout au long sur les annonces qui remplissent une grande partie des journaux de Parls. On ne permettrait pas à une jeune personne de regarder sur les murs, si elle pouvait y Hre des choses pareilles... et on les met sur les journaux qui vont dans les salons, dans les ateliers et dans l'intérieur des familles.

Et ces personnes qui lisent cela tous les jours sans en ressentir le moindre dégoût, se voilent le visage ou jettent les hauts cris lorsqu'un auteur emploie dans ses romans quelques uns de ces bons vieux mots comiques et vrais que Molière semait à profusion dans ses pièces. Elles crieront au scandale, en voyant afficher le second titre de Sganarelle.

Paris fourmille de cabinets de lecture où vous pouvez, moyennant quatre sous par séance, vous installer dès huit heures du matin et rester jusqu'à onze heures du soir. Mais dans cet espace de temps, il est encore impossible de lire tous ies journaux qui paraissent dans la journée.

Dans les peines auxquelles on condamne les malfaiteurs, on en a oublié une qui serait ce-pendant bien dure : c'est la lecture des journanx à perpétuité.

### CHAPITRE XX.

# Le Jardin du Luxembourg.

C'est un vieux jardin qui a bien souvent changé de face; c'est un vieux palais qui a bien souvent changé de nom. On l'a nommé palais du Luxembourg, puis l'alais d'Orléans, du Directoire, du Consulat, du Sénat-Conservateur, et enfin palais de la Chambre des Pairs.

Il a été habité par mademoiselle de Montpensier et la duchesse de Guise, qui le céda à
Louis XIV. Il fut la demeure de la duchesse
de Brunswick et de mademoiselle d'Orléans.
Louis XIV le donna à Monsieur, son frère. En
quatre-vingt-treize, on en fit une prison. En
quatre-vingt-quinze, le Directoire s'y installa; il
fut remplacé par le Sénat. C'est aujourd'hui le
palais de la Chambre des Pairs, et il vient d'être
embelli, restauré tout récemment; les travaux,
exécutés par nos premiers peintres, font ie plus
grand honneur au talent de ces artistes. Le
musée du Luxembourg renferme aussi une
magnifique collection de tableaux de nos anciens
maîtres et de nos artistes contemporains.

Si l'aspect du palais du Luxembourg a quelque chose de sévère, le jardin n'est pas non plus fait pour vous égayer : il est vaste, uniforme;

it a une longue avenue, des allées bien droites; un grand parterre, au milieu duquel est un bassin. Tout cela est beau, correct, soigné, mais triste.

Il semble que les personne qui font du Luxembourg leur promenade favorite y apportent aussi un aspect sérieux, des pensées graves ou mélancoliques. Est-ce l'effet du jardin, du quartier, ou plutôt de la profession à laquelle se livrent la piupart des habitués de cet endroit?

Et en estet, c'est le quartier des hommes graves, studieux, réséchis; beaucoup de juges, de conseillers logent dans les environs du Luxembourg. Les écoles de droit et de médecine n'en étant pas éloignées, c'est aussi dans ce jardin que viennent souvent rèver les jeunes gens qui suivent les cours.

Dans cette allée voyez-vous ce jeune homme au telnt pâle, mais à l'œil animé, qui, tout en marchant, gesticule et quelquesois parle tout haut avec vivacité, avec chaleur? C'est un avocat stagiaire qui vient ensin de trouver une cause à désendre. Il est venu se promener au Luxem-bourg pour y saire son plaidoyer; il peut yrèver, l'apprendre, le graver dans sa mémoire, et même le réciter tout à son aise, comme s'il était au Palais; rien ne le gène, rien ne l'interrompt... S'il en saisait autant dans le jardin du Palais-Royal ou sur les boulevarts, on le regarderait comme une curiosité.

Plus loin un jeune étudiant en médecine va méditer dans l'allée qui fait face à l'Observatoire, sur la thèse qu'il est en train de faire pour être reçu docteur. Souvent il passe là plusieurs heures, consultant des livres et grignotant un petit pain qui compose tout son modeste déjeuner. Mais il se contente de ce maigre repas : on est sobre quand on est studieux; et d'ailleurs l'avenir le récompensera. L'avenir! toujours si beau pour ces jeunes médecins qui aiment leur profession, la gloire et l'humanité.

Vous rencontrez aussi dans ce jardin de vieux militaires, des vétérans de nos armées que le voisinage du Val-de-Grâce et de l'Hôtel des Invalides amène souvent au Luxembourg, et qui se promènent lentement au soieil dont les rayons réchaussent leurs corps couverts de nobles cicatrices.

Puis, toujours des bonnes promenant des enfants, cette génération en herbe pour laqueile tous les endroits sont charmants pourvu qu'ils y trouvent de l'air, des camarades et de la liberté; trois choses que les hommes aiment toujours, même lorsqu'ils ont cessé d'être enfants.

N'allez pas croire cependant que le Luxembourg ne puisse pas quelquesois offrir des tableaux plus gais, et que l'on n'y aille absolument que pour étudier, méditer, promener des ensants ou visiter le Musée. C'est dans ce jardin que se réunissent les étudiants-viveurs, ceux qui ont reçu des fonds de leur famille, et qui ne peuvent se décider à suivre les cours tant qu'ils ont les goussets bien garnis. Ces messieurs se rendent le matin au Luxembourg pour y décider de l'emploi de leur journée.

- Qu'est-ce qu'on peut faire de bon aujourd'hui, messieurs? pas de pièce nouvelle à voir; pas de femme à souffler à son ami, pas de farces à faire à un jobard, pas de créanciers à promener; moi, j'ai payé mon dernier hier...
  - Ah! fameux le calembourg.
- Moi, je vais bien plus vous surprendre, je ne fais jamais de dettes.
- Ah! la belle malice, parce que personne ne veut lui faire crédit.

Pendant que les jeunes gens rient aux éclats de cette répartie, une jeune femme passe près d'eux; elle est mise avec élégance, il y a queique chose de gracieux dans sa démarche, enfin sa tournure est séduisante.

- Messieurs! s'écrie l'un des jeunes gens, c'est mademoiselle X... de l'Odéon.
  - Tu crois?
  - J'en suis sûr. Bonjour, je la suis.
- Pourquoi saire? elle ne t'écoutera pas; elle a un prince danois.
  - C'est égal, on ne sait pas.
  - Nous allons t'attendre au café en jouant

an billard, tu viendras nous dire le résultat.

- C'est convenu.

Et le jeune homme suit les pas de la dame, décidé à tenter une aventure, tandis que ses camarades s'éloignent en sumant leurs cigares.

Ces jeunes demoiselles qui vont fréquemment danser à la Chaumière, ces habituées du théâtre de Bobino, donnent aussi des rendez-vous dans le Jardin du Luxembourg, dont les allées solitaires devraient être très recherchées par les couples amoureux

Voyez cette jolie grisette, assise seule sur un banc de pierre; elle semble s'impatienter, en portant fréquemment ses regards vers l'allée qui conduit à la grille d'entrée du côté de l'O-déon. Enfin un jeune homme paraît; mise un peu négligée, une espèce de toque sur la tête, le cigare à la bouche et les deux mains dans les vastes poches de son pantalon à plis. Il s'avance gaiment, lestement, sièrement, et vient se poser devant la grisette, en lui disant:

- On y est un peu à ce rendez-vous!
- Oui, c'est bien aimable, il y a deux heures que j'attends!
- Chère amie, ça te comptera pour une saction... Tu le diras à tou sergent-major.
- Toujours des bêtises... Mais moi, je ne veux pas qu'on me sasse attendre comme ça...
- Qu'est-ce que c'est, on se révolte!.. Fifine, vous me faites bien de la peine!.. J'irai sans toi ce soir à la Chaumière.

- Je voudrais voir... Méchant monstre! Je vous déteste!..
- Allons donc! voilà que nous redevenons gentille... Voyons, prends mon bras... fais ton bonheur!

La grisette se pend au bras de son étudiant, et tous deux s'éloignent presqu'en dansant, tandis que les enfants trébuchent en courant après une baile, que le vieil invalide va doucement en s'appuyant sur sa canne, que l'avocat continue de se promener avec agitation, en répétant sa plaidoirie, et que l'étudiant qui étudie feuillette ses livres et grignote son petit pain.

#### CHAPITRE XXI.

### Monsieur est occupé.

Il y a dans Paris une soule de personnes qui n'ent rien à saire et qui veulent paraître occupées; chez celles qui sont riches, c'est purement vanité.

Quand on a vingt mille livres de rentes, vous comprener bien qu'an ne veut pas avoir l'air de s'ennuyer, de ne savoir que faire de soi, de bayer aux corneilles toute ia journée.

Chez celles qui n'ont point de fortune, c'est calcul; on veut tâcher de faire croire que l'on est accablé d'affaires, de travail, de visites, enfin c'est une manière très usitée de se faire mousser.

Vous allez chez un homme d'affaires que vous ne connaissez point encore, mais que l'on vous a recommandé comme habile et surtout très employé, très occupé; à Paris la vogue passe presque toujours pour du mérite.

L'homme d'affaires, qui n'a aucune affaire pour le moment, mais qui veut faire croire qu'il en est accablé, est tout seul dans son cabinet, assis devant son bureau... bâillant devant un journal, et s'amusant avec son canif à faire de petites entailles sur son pupitre.

. Tout à coup on sonne : mais la domestique a le mot d'ordre.

·C'est un monsieur qui se présente, en disant :

- Monsieur X..., s'il vous plait?
- C'est ici; mais c'est que monsieur est occupé.
- Ah! je voudrais pourtant bien lui parier pour affaire... le consulter.
- Si monsieur veut entrer et attendre dans le

La personne est introduite dans un salon; on la prie de s'asseoir et on la laisse là.

Trois quarts d'heures... une heure s'écoule, pendant laquelle l'homme d'affaires est toujours dans son cabinet, se dandinant sur sa chaise, ou tailladant son pupitre avec son canif, comme s'il voulait exécuter une gravure sur bois.

- La personne qui attend commence à s'ennuyer; elle tousse, elle crache, dans l'espérance qu'on viendra... On vient enfin! mais c'est la domes-tique qui a oublié un plumeau sur une chaise et va l'emporter. Celui qui attend l'arrête en lui disant:
- Est-ce que monsieur X... sera encore long-temps occupé?.. c'est que... j'ai des courses à faire... si vous pouviez alier le lui dire...
  - Je vais tâcher de lui parler, monsieur.

La domestique va trouver son maître dans son cabinet, et lui dit en souriant:

— Ce monsieur qui attend depuis une heure commence à s'embêter là dedans...

- Je m'en moque pas mal!.. Quelle espèce d'homme est-ce ? est-il déjà venu ici ?
- Non, monsieur... je ne le connais pas... ça a l'air de quelqu'un de province.
- Alors il ne me verra pas aujourd'hui; il faut le faire revenir. Allez lui dire que je suis trop occupé en ce moment pour lui parler, que je le prie de m'excuser et de revenir demain.

La domestique retourne au salon et s'acquitte de sa commission. Celui qui a attendu plus d'une heure est fort contrarié, et s'écrie:

- Comment!... je ne pourrai pas voir votre maître aujourd'hui?
- Oh! non, monsieur... il n'y a pas moyen..
  monsieur est trop occupé...
  - C'est désolant!..

La personne s'éloigne en disant : « A demain alors! » et persuadée qu'un homme qui est toujours si occupé doit avoir immensément de mérite et de capacité.

Une autre fois, un jeune homme nouvellement marié et dont la femme est malade, se rendra chez un médecin qu'on lui a enseigné.

Le docteur, qui n'a pas encore pu se faire une citentelle, est enfermé dans son cabinet, où il se figure qu'il déjeûne avec une panade dont il a quelque peine à avaler les dernières cuillerées. Se domestique frappe par une petite porte dérobée. Le docteur lui crie sans lui ouvrir :

- Qu'es-ce qui est là?

- C'est moi, monsieur.
- Qu'est-ce que vous voulez?
- C'est un monsieur qui demande à vous parler pour sa femme qui est malade.
- Dites que je suis en grande consultation... qu'il attende.

La bonne va trouver le jeune homme et lui dit :

- Monsieur est en grande consultation... il vous prie d'attendre.
  - Mon Dieu... ma femme qui souffre...
  - Asseyez-vous, monsieur.
  - Savez-vous si ce sera long?
  - Ah! dame... quéquesois c'est long!
  - A-t-il beaucoup de confrères avec iui?
- Mais... oui... il a tout plein de choses avec lui.
- Alors je vais attendre... mais ne laissez passer personne avant moi, je vous en prie.
  - Oh! ii n'y a pas de danger, monsieur!

Bt en esset il n'y a aucun danger, puisque le jeune homme est seul à attendre. Après une bonne demi-heure qui semble éternelle à celui dont la semme est soussrante, la domestique revient ensin dire:

- Vous pouvez entrer, monsieur.

Vous pensez bien que le docteur a eu le temps de se préparer. Il a l'air d'achever sa toilette; il met sa cravate; il va et vient dans son cabinet, il n'est pas un moment sans remuer, et au milieu de ce mouvement perpétuel, il semble avoir à peine le temps de répondre à la personne qui lui arrive.

- Monsieur... je viens pour ma femme...
- Ah! pardon, monsieur, mille pardons... je vous ai fait attendre... mais je suis toujours tellement occupé...
- Monsieur, ma femme est malade depuis hier...
- Très bien... très bien... enfin je n'ai pas le temps de m'habiller... je n'ai pas le temps de manger... c'est cruel .. je n'ai pas encore pu déjeûner aujourd'hui.
- Monsieur, voulez-vous bien venir avec moi...
- A présent... Oh! c'est impossible!.. c'est impossible!.. On m'attend... tenez... je devrais déjà y être... chez la comtesse de Flaqueville, et ensuite une consultation chez un Anglais, un pair de la Grande-Bretagne.
- Mais, monsieur, ma semme qui a tout un côté ensié...
- Très bien, très bien... ce ne sera rien...
  j'irai la voir... laissez-moi votre adresse, j'irai
  dans une heure... mais à présent cela me serait
  impossible.
- Dans une heure... mais vous me le promettez, monsieur?
- Oui, oui... Oh! je vais vous inscrire sur mon carnet.. j'ai dix-neul visites à laire ce matin; mais je vous donne le numéro trois.

Le jeune homme laisse son adresse et s'éloigne, persuadé qu'un médecin qu'on a tant de peine à avoir doit posséder à fond tous les secrets de son art; il va dire à sa femme de prendre patience; et notre docteur se remet à manger sa panade,

Entrons maintenant dans ce superbe hôtel. Un monsieur affligé de soixante mille francs de rente et d'autant d'années s'est posé dans le monde en protecteur des artistes, en Mécène des talents naissants; il dit à chacun : Venez me voir... nous causerons, je vous pousserai...

L'artiste se présente chez ce monsieur avec confiance, mais le domestique qui lui ouvre la porte lui dit:

- Monsieur ne peut pas vous recevoir en ce moment... il est occupé.
- Ah! diable... mais c'est lui-même qui m'a engagé à venir le voir... allez donc lui dire mon nom; je suis sûr qu'il vous donnera l'ordre de me laisser entrer tout de suite.

Quelquesois le domestique se décide à faire cette commission. Il se rend près de son maître qui est prosondément endormi sur un divan, et qui, au bruit que fait son valet, s'éveille en s'écriant avec humeur:

- Qu'est-ce qu'il y a donc?.. je ne vous ai pas sonné... qui vous a prié d'entrer chez moi?
- C'est un jeune artiste, monsieur... qui prétend que vous l'avez engagé à venir vous voir...

— Qu'il aille donc se saire... laniaire! celuità... C'est pour cela que vous m'éveillez, imbécile! allez lui dire que je suis très occupé... mais que je le recevrai une autre sois.

Chez nos lions, nos dandys du jour, il n'est pas rare de recevoir la même réponse; l'un ne veut pas absolument se déranger s'il est en train de faire ses ongles, ou de chercher une nouvelle manière de nouer sa cravate. Un autre veut faire croire qu'il est en bonne fortune, et à l'ami du jour qui se présente chez lui le valet de chambre vient dire d'un air mystérieux:

- Monsieur est bien fâché.. mais il lui est Impossible de vous recevoir dans ce moment : il est... trop occupé...
  - Comment, mol... son ami!.. son Pylade...
- Mon Dieu, monsieur, vous seriez son... tailleur, que vous n'entreriez pas en ce moment.
- Ha çà, mais... ii a donc une occupation bien sérieuse... bien importante?
  - Oh! oui, monsieur!
- —Tu souris, coquin! ah! je devine... j'y suis... ton maître est en bonne fortune'.. Il est avec quelque joli minois qui sera venu le trouver en cachette! le séducteur! le mauvais sujet!.. N'est-ce pas que j'ai deviné... hein?
- Dame, monsieur.. il est certain que mon maître n'a pas envie de quitter ce qu'il tient...
- Sussit! sussit!.. j'en sais assez... Allons, je m'éloigne .. Oh! je comprends alors qu'il n'y a pas moyen de le déranger.

## L'ami s'éloigne en se disant :

— L'houreux mortel! je voudrais bien être occupé comme lui.

Or, savez-vous ce que fait le iion qui vient de défendre sa porte? il se sert maintenant de cet instrument qui a causé tant de tribulations à M. de *Pourceaugnac*.

#### CHAPITRE XXII.

### Pluie d'orage.

C'est un coup d'œil curieux à Paris, lorsque par une belle journée d'été les habitants de la grande ville ont voulu se donner le plaisir de la promenade, de voir le changement, le bouleversement, la révolution causée par une pluie d'orage qui fond tout à coup sur les promeneurs, les slâneurs et les marcheurs.

Les dames songent à leur chapeau qui sera perdu; elles cherchent des yeux un abri, un auvent, une porte-cochère ou une voiture... Elles se mettent à courir .. Il faut voir comme les moins lestes se retroussent et sautent les ruisseaux.

Dans un pareil moment, on s'inquiète peu si on montrera le bas de son jupon, le haut de son molet, et même la couleur de sa jarretière... Pour les amateurs de jambes, une pluie d'orage est l'incident le plus heureux qui puisse arriver; il y a des études délicieuses à faire.

Les hommes dont la toilette est fraîche, dont le chapeau est neuf, ne se soucient point non plus de recevoir l'averse; ils courent d'un côté, les dames d'un autre; les enfants en font autant, mais cela les amuse; les marchands ambulants tâchent de courir avec leur boutique. Les habitants de la grande ville ont l'air alors de se disputer le prix de la course.

Les portes-cochères ouvertes sont bientôt tellement encombrées que les premiers arrivés sont forcés de reculer et de recevoir la pluie qui tombe dans la cour. Les derniers venus reçolvent encore la pluie de la rue, et tous ces gens-là ont l'agrément d'être dans un courant d'air fort dangereux pour des personnes qui viennent de courir.

Le désagrément de cette situation n'empêche pas toutes les personnes qui ont trouvé cette espèce d'abri de rire et de se moquer de ceux qui passent trempés par la pluie, et qui, pour arriver jusqu'à eux, ne peuvent plus traverser le ruisseau, qui en peu de minutes est devenu na torrent.

Vous voyez un bon bourgeois qui a tiré son mouchoir de sa poche et l'a mis par dessus sou chapeau, en ayant soin de bien tenir les deux bouts pour qu'il ne s'envole pas. En moins d'une minute le mouchoir esi parsaitement trempé; c'est égal, ce monsieur se sigure que cela lui sert de parapluie.

Voilà quelques dames qui, pour garantir leur tête, ne craignent pas de dégarnir et d'enrhumer une autre partié de leur personne. Elles courent cachées sous leur robe, qu'elles ont retroussée sur leur tête. C'est le tableau de Paul el Virginie mis en action; mais les Virginie sont seules.

En ce moment l'observateur peut encore faire, d'utiles réflexions sur le danger de se fier aux apparences.

Cette dame qui avait une robe de soie très élégante vient de montrer un jupon sale.

Celle-ci, qui porte des seurs et des dentelles sur sa tête, a une jupe toute rapiécée et des trous à ses bas...

« Vanilas vanitum, et omnià vanilas! »

C'est en ce moment que les omnibus sont courus, recherchés. Du plus loin qu'on les aperçoit, on leur fait des signes, on les appelle... Mais l'omnibus, dédaigné il n'y a qu'un instant, parce que le temps était superbe, est déjà encombré de voyageurs. . la plaque fatale est levée... Vous pouvez lire le mot : Complet! et malgré cela vous vous obstinez à faire des signes au conducteur et à courir après la voiture.

Ah! qu'il est heureux alors celui qui, par une prévoyance bien méticuleuse, s'est muni d'un parapiule; celui qui s'est dit: Il fait trop chaud aujourd'hui, nous aurons de l'orage!

Comprenez-vous que son parapluie est devenu le mouchoir qu'il peut jeter à ces odalisques surprises par l'averse; il n'a que l'embarras du choix. En ce moment, un homme qui offre à une dame la moitié de son parapluie est toujours bien reçu, lors même qu'il serait affreux de figure, mal bâti, borgne et bolteux. Et vous comprenez encore tout le parti que l'on peut tirer de la circonstance : il est permis d'être fort aimable, fort galant sous un parapluie... A Paris, les averses ont donné naissance à bien des aventures.

Mais, en général, ce ne sont pas les jeunes gens qui ont la pensée d'emporter un parapluie dans la prévoyance d'une averse; les hommes mûrs, les séducteurs sur le retour se chargent de ce soin. Quand on a passé l'âge où l'on plait par sa tournure, il n'est pas désendu de chercher à plaire par son parapluie.

#### CHAPITRE XXIII.

#### Le bitume.

Ce liquide noir et inflammable que vomissent les volcans est devenu notre terrain habituel. Le Parisien, qui jadis faisait le voyage de Naples et gravissait le mont Vésuve pour voir bouillonner ce bitume, foule maintenant aux pieds cettematière qu'il ne regardait autrefois qu'avec crainte et respect, et, tout en se promenant sur les boulevarts, il peut encore voir bouillonner le bitume, non pas sur la bouche d'un cratère, mais dans une grande chaudière de fer placée sur une espèce de poèle, dans lequel des individus fort noirs entretiennent un grand feu, en ayant soin de remuer avec une pelle le liquide visqueux qui répand au loin une fumée épaisse et une odeur fort désagréable.

Les gamins, les badauds ne manquent jamais de s'arrèter autour de la chaudière, et vous entendez là de ces réflexions, de ces dialogues qui peignent tout de suite le caractère et l'humeur d'une nation.

— Qu'est-ce que c'est donc que ce vilain fricot, qui sent si mauvais et qui chausse dans cette grande chaudière?.. dit une espèce de provincial à une vieille portière.

- Ça, mon cher monsieur, c'est des pavés qu'on fait cuire pour dailer notre pauvre boulevard qui s'en serait ben passé!.. Demandez-moi un peu si la promenade n'était pas plus gentille quand on marchait sur la terre comme dans un jardin. Quand il avait un peu plu... on enfonçait dans la crotte, c'est vral... mais au moins on avait l'agrément de marcher sur la terre.
- Comment, on va paver avec cette bouillie noire qui fume... pas possible?..
- Je vous assure, mon cher monsieur, que l'on va étaier ça sur le boulevart, comme des confitures sur du pain... et on marchera ensuite dessus, ni plus ni moins que si c'était du parquet bien frotté.
  - Mais on se brûlera les pieds...
- Ah! mon cher ami, je ne vous ai pas dit que ça serait toujours chaud comme à présent. Ça se refroidit en séchant. Mais c'est si uni que l'on croirait marcher sur une glace... c'est horriblement glissant... en hiver par le verglas ce ne sera pas tenable... et c'est dangereux de glisser... surtout pour les femmes!.. vous comprenez!.. Les hommes encore ont des pantalons... mais nous autres... c'est bien vétilleux!..
- Ohé! ohé! la friture!.. s'écrie un gamin en accourant près de la chaudière. Tiens! qué que c'est que ça... ça se mange-t-il?.. J'ai envie de laisser tomber mon pain là-dedans et de le lécher ensuite, pour voir si c'est bon...

- Ah! pollsson! ne vous en avisez pas! s'écrie la vieille femme; vous vous mettriez le feu dans le corps.
  - C'est dommage! ça ressemble à du raisiné.
- Quelle invention baroque! s'écrie un grand monsieur à besicles; ça ne vaudra rien, cela ne durera pas .. cela fondra au soleil.
- Moi, j'avais une idée bien meilieure, dit un autre, c'était du plomb!
- Comment, votre idée était du plomb... Je n'y suis pas!
- Vous ne comprenez pas? plomber tout le boulevart...
  - C'eût été trop coûteux!
- Mais non, des seuilles de plomb fines... Comme ce qui enveloppe le chocolat... c'eût était très joli et très brillant.
- Moi, dit un petit homme, j'aurais préféré le zinc.. il fallait zinguer toute la voie publique.. Il n'y a rien au dessus du zinc; dans quelques années je vous parie que toutes les maisons seront bâties en zinc : c'est bien plus léger que le moellon.
- Et pourquoi, dit une autre personne, n'aurait-on pas plutôt étamé les boulevarts comme on étame les casseroles... moi je suis pour l'étain!
- -C'est juste! répond en riant un jeune homme, et puis les boulevarts n'auraient pas pris le vert de gris.

Un vieillard qui tient une canne, dont il frappe le sol, dit à son tour, en s'arrêtant presque à chaque mot:

- « Oh! si l'on m'avait consuité... moi!.. j'aurais » trouvé bien mieux que tout cela!.. d'abord...
- » c'était bien facile. . j'y avais pensé... j'aurais
- » trouvé tout autre chose... »

Comme le vieux bonhomme ne peut pas parvenir à dire ce qu'il aurait trouvé, la foule s'écoule et le laisse parler tout seul en gesticulant avec sa canne.

Et malgré tout ce que l'on a pu dire, le bitume s'est établi sur les boulevarts, qui, grâce à lui, sont devenus propres et unis comme des trottoirs; et on ne glisse pas plus souvent sur ce terrain que l'on ne glissait sur tout autre, mais c'est le sort de toutes les améliorations d'avoir d'abord des détracteurs.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

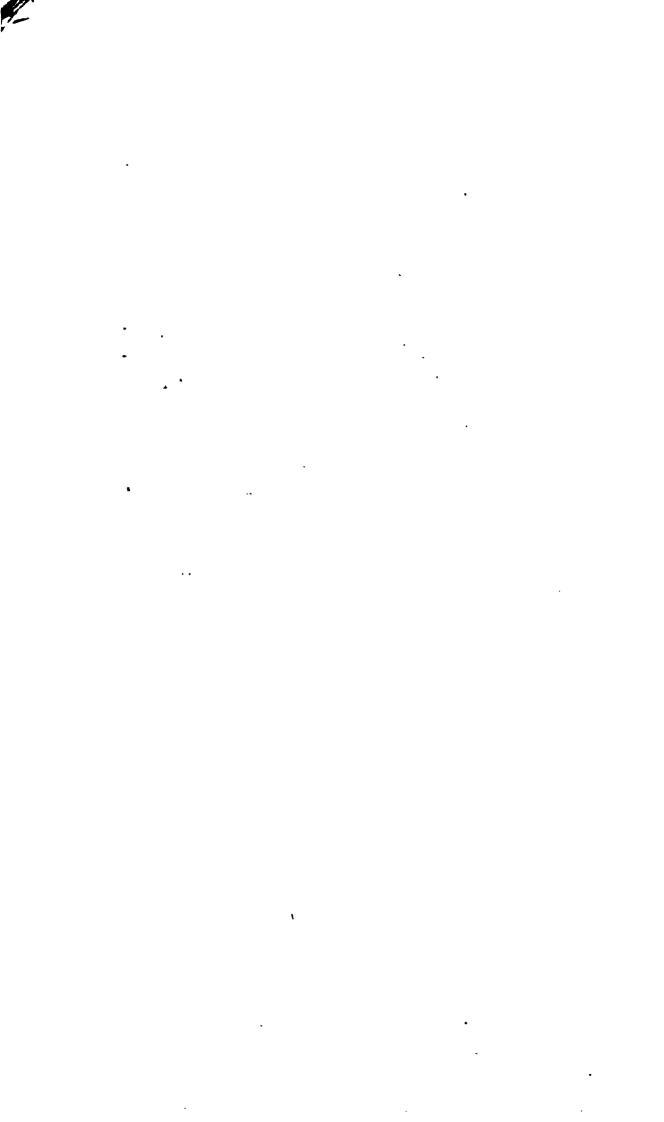

### TABLE

## DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| CHAP. I. | Les garnis                   |    | •  |   |   | •   | 5   |
|----------|------------------------------|----|----|---|---|-----|-----|
| II.      | Les mendiants                |    |    |   | • | •   | 9   |
| III.     | Les bouges et les souricière | 8. |    | • | • | •   | 13  |
|          | Les chemins de fer           |    |    |   |   | •   | 24  |
| V.       | Le daguerréotype             |    | ٠. | • | • | •   | 30  |
| VI.      | Les modes                    |    |    |   | • |     | 43  |
| VII.     | Le Jardin des Plantes        |    |    | • | • | •   | 47  |
| VIII.    | Les dames au marché          |    | •  |   |   | • . | 55  |
| IX.      | Le dimanche à Paris          | •  |    | • |   | •   | 64  |
| X.       | Les marchands de cheveux     | •  | •  | • | • | •   | 75  |
| XI.      | Magasins de nouveautés .     |    |    |   | • | •   | 82  |
| XII.     | La barbe et les moustaches   |    | •  | • | • |     | 92  |
| XIII.    | Les débits de consolations   |    | •  | • | • | •   | 98  |
| XIV.     | Le canon du Palais-Royal     |    |    | • |   |     | 112 |
|          | Les blagueurs                | •  | •  | • |   |     | 416 |
| XVI.     | Les romains                  |    | •  | • | • | •   | 126 |
|          | T 01 Y11 4                   |    |    |   |   | •   | 132 |
| -        | Le Canal                     |    | •  | • | • | •   | 140 |
| XIX.     | Lecture du journal           | •  | •  | • | • | •   | 149 |
|          | - 1 11 1 1                   |    | •  |   |   | •   | 160 |
|          | Monsieur est occupé          | •  | •  | • | • | •   | 166 |
|          | Pluie d'orage                |    |    |   | • |     | 474 |
|          | Le bitume                    |    |    |   |   |     | 178 |

FIN DE LA TABLE.

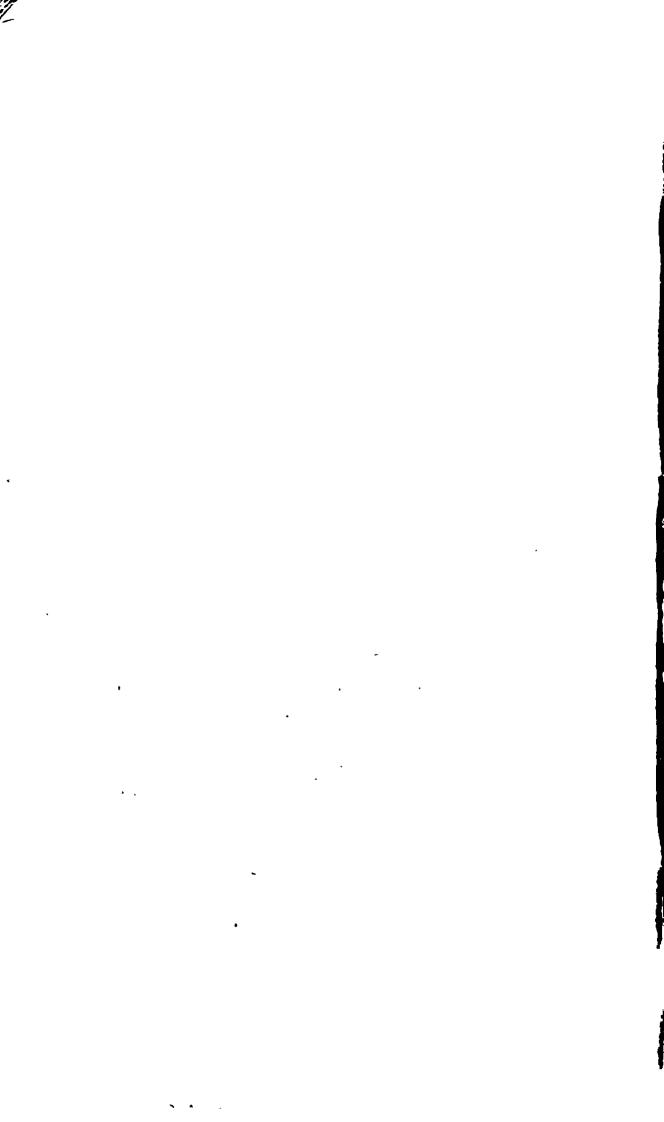





# LA

# GRANDE VILLE,

PAR

CH. PAUL DE KOCK.

TOME TROISIÈME.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE-MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.







# **OEUVRES**

**COMPLÈTES** 

DR

CH. PAUL DE KOCK.



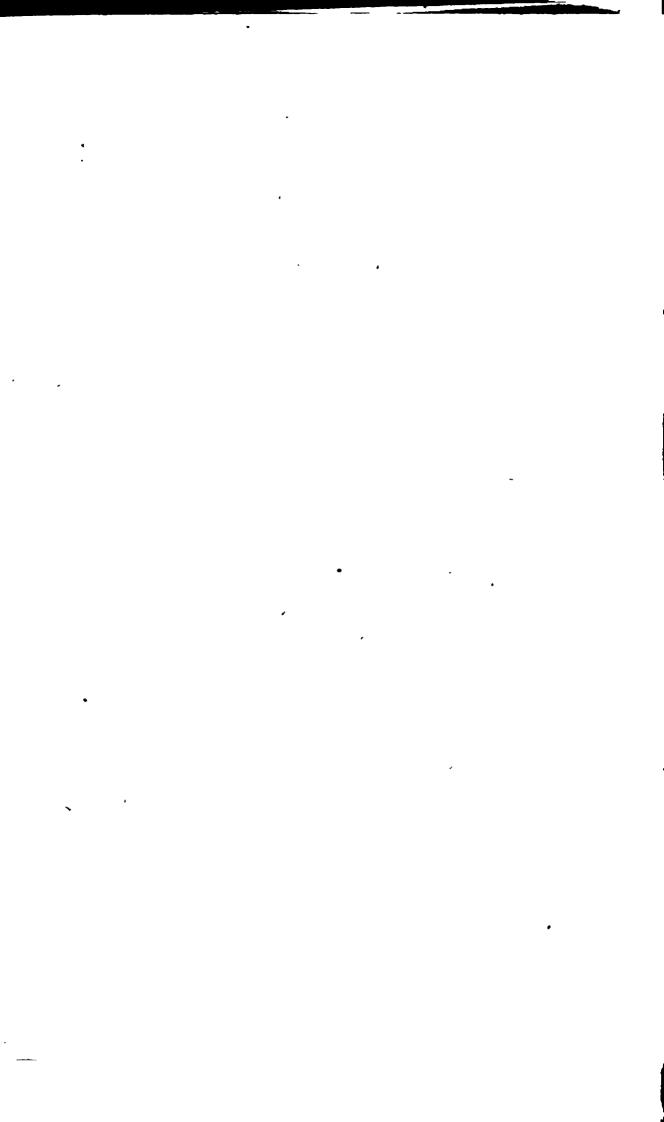

# LA

# GRANDE VILLE,

# NOUVEAU TABLEAU DE PARIS,

COMIQUE, CRITIQUE ET PHILOSOPHIQUE.

TOME TROISIÈME.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE - MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.

|   | , |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   | _ |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   | , | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## LA

# GRANDE VILLE.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### Les artistes.

Il y a artiste et artiste, comme il y a fagot èt fagot. Et d'abord il y a une soule de gens à Paris qui se disent artistes pour tâcher d'être quelque chose, et pour cacher qu'ils ne sont rien; il y en a d'autres qui se croient vraiment artistes parce qu'ils ont la volonté, le désir de l'être, comme si la volonté pouvait être réputée pour le sait.

A Paris, du moment que l'on fait quelque chose, que l'on exerce la profession la pius minime, on se dit artiste, on l'imprime, on ie fait écrire en lettres de dix pouces sur son magasin, sa boutique ou son échoppe.

Ainsi il y a dans la grande ville des artistes tailleurs, des artistes coisseurs, des artistes qui peignent des enseignes et qui sont également le portrait ou le bâtiment, rien ne leur est étranger; des artistes pour la chaussure. Puis viennent ensuite des artistes décrotteurs, des artistes tondeurs de chiens, des artistes qui sont votre profil

.

ce monsieur vous sait entendre qu'il a une samille, beaucoup d'ensants et très peu de pain à leur donner. C'est une chose satale à Paris que ces gens qui n'ont que très peu de pain, aient toujours une grande quantité d'ensants. Vous vous laissez attendrir; vous demandez à cet artiste à voir quelques uns de ses portraits; mais il n'en a jamais sur lui, et pour cause.

Vous consentez à prêter votre visage; l'artiste se met à l'œuvre; ii vous a demandé une heure, il y est depuis plus de quatre; vous vous impatientez, vous allez regarder la toile; vous apercevez une espèce de lane, au milieu de laquelle ce peintre, qui ne sait pas les premières règles du dessin linéaire, cherche à faire des yeux et un nez sans pouvoir y parvenir. Vous en avez assez; vous donnez à l'artiste vos dix francs, en lui déclarant que vous ne poserez pas davantage; il vous assure que cela allait venir et que vous auriez été très ressemblant; mais vous le mettez à la porte avec votre portrait que vous lui abandonnez, bien certain qu'on ne vous reconnaîtra pas.

Parsois encore vous voyez entrer chez vous un homme déguenillé; il a un pantaion percé en plusieurs endroits, un habit troué, râpé, privé de boutons, un gilet en loques, et tout cela ne l'empêche pas de vous dire, en s'exprimant avec beaucoup de prétentions:

- Je suis maître ès-arts, bachelier ès-lettres...

artiste par goût, professeur par nécessité... Je montre une foule de choses... le latin, le grec, l'écriture, la philosophie... la rhétorique... Vous avez des enfants, je leur montrerai tout cela...

Vous vous rappelez alors une anecdote semblable, et vous vous hâtez de donner cinq francs à ce monsieur, en l'engageant à aller s'acheter une culotte pour ne point s'exposer à montrer encore autre chose à ses élèves.

Parmi les véritables artistes il y en a beaucoup à Paris qui affectent une coiffure, une mise originale; c'est une faiblesse qu'il faut pardonner au talent. Mais, 'en général, ce ne sont pas les plus grands talents qui aiment à se singulariser par leurs dehors.

Du reste, personne n'est plus libre à Paris qu'un artiste : il fait ce qu'il veut, s'habille comme bon lui semble, travaille quand cela lui plaît, flâne tant qu'il en a l'envie; à un diner il se fait attendre, à un rendez-vous il arrive plus tard que les autres; dans une réunion il dit tout ce qui lui vient par la tète. On lui passe, ou lui pardonne tout, pourvu qu'il ait du talent.

Il en est qui abusent de la permission. L'un vous donnera dix rendez-vous sans s'y trouver, l'autre se dira malade pour ne pas vous recevoir, qui sera tout occupé d'un pas chicard qu'il veut danser dans une soirée de Lorettes. Celui-ci affecte les manières et le ton d'un grand sei-gneur, comme si l'on ne connaissait pas son

origine; celui-là se pose en réformateur, en puritain, qui dans la rue ne saluera pas un pauvre diable dont les débuts n'ont pas été heureux.

A Paris les artistes peintres qui ont de grands ateliers y reçoivent une soule d'autres artistes de tous les genres, de tous les pays.

Rien n'est vraiment plus artiste que la réunlon de l'atelier: vous y voyez le compositeur
écoutant une charge que raconte un peintre; le
poëte écrivant quelques vers que lui inspire une
belle étude ou un grand tableaux; le statuaire
jouant à l'impériale avec un rapin; un jeune
élève cherchant à faire une niche à un modèle,
et pour cela allant coudre les manches de l'habit
que celui-ci vient d'ôter, de façon qu'au moment
où il voudra se rhabiller on lui fera croire qu'il
est prodigieusement ensié, et que c'est pour cela
qu'il ne peut plus entrer dans son habit.

De ce côté un jeune élève de l'école moderne se drape dans un grand châle, et roulant une serviette autour de sa tête, se fait Turc; puis, s'asseyant les jambes croisées, se met à fumer dans une grande pipe, en essayant de saire ressortir la sumée par ses parines.

Plus loin un acteur de nos premiers théâtres danse le cancan avec un violoniste célèbre, tandis qu'un jeune comique d'un théâtre des boulevarts fait semblant de les accompagner, et mettant le bout d'un rotin dans sa bouche, fait courir ses doigts sur sa canne comme s'il jouait de la clarinette.

Un sculpteur chante une complainte nouvelle sur l'air consacré de Fualdès. Un graveur prend un cor de chasse et sonne un hallali; un auteur de vaudeville se barbouille la figure de rouge et de noir en braillant un grand air d'opéra; tandis que deux élèves du Conservatoire s'exercent à chanter en duo: Femme sensible avec J'ai du bon tabac. Ici on déclame, là on dessine, plus loin on danse, on fait des armes, on tire le bâton ou la savate, on raconte des charges, on en trouve de nouvelles; partout enfin de la folle, de la joie, des calembourgs, des pointes, des bêtises, des l'esprit, et toujours la plus franche liberté.

Voilà l'intérieur du véritable artiste à Paris, car il est ordinairement chez lui comme dans son atelier.

#### CHAPITRE II.

Les grisettes au spectacle.

Les grisettes de Paris adorent le spectacle et les acteurs: elles ont aussi un doux penchant pour les auteurs, parce qu'ils sont des pièces, qu'ils vont sur les théâtres, et enfin qu'ils sont ce qu'elles appellent de la boutique (la boutique pour ces demoiselles signifie le théâtre), et elles aiment tellement la boutique, que tout ce qui en approche, y tient, y touche, a des droits à leur affection.

Pour ces demoiselles un acteur est un dieu, un auteur un demi-dieu, un danseur un quart de dieu; ensuite les décorateurs, musiciens, machinistes, contrôleurs, lampistes, habilleurs, allumeurs, souffieurs et pompiers attachés au théâtre ont aussi leur petite portion de divinité.

Avec un biliet de spectacle, à Paris, on est vite dans les bonnes grâces d'une grisette, surtout si c'est un billet qui ne paie point de droit mais les acteurs n'ont pas besoin de donner des billets pour faire la conquête de ces demoiselles: du moment que l'on monte sur les planches, que l'on joue des rôles, que l'on se costume, que l'on fait les amoureux, les traîtres, les seigneurs, les bergers on les comiques, le cœur d'une grisette

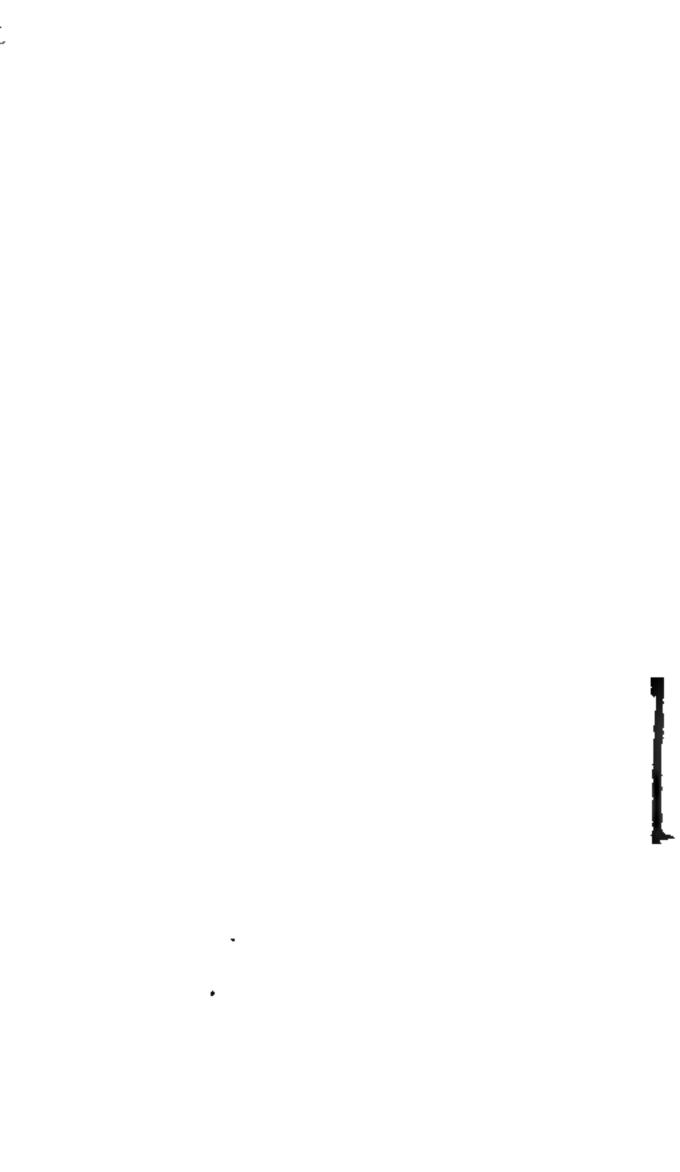





# LA

# GRANDE VILLE,

PAR

CH. PAUL DE KOCK.

TOME TROISIÈME.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE-MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.





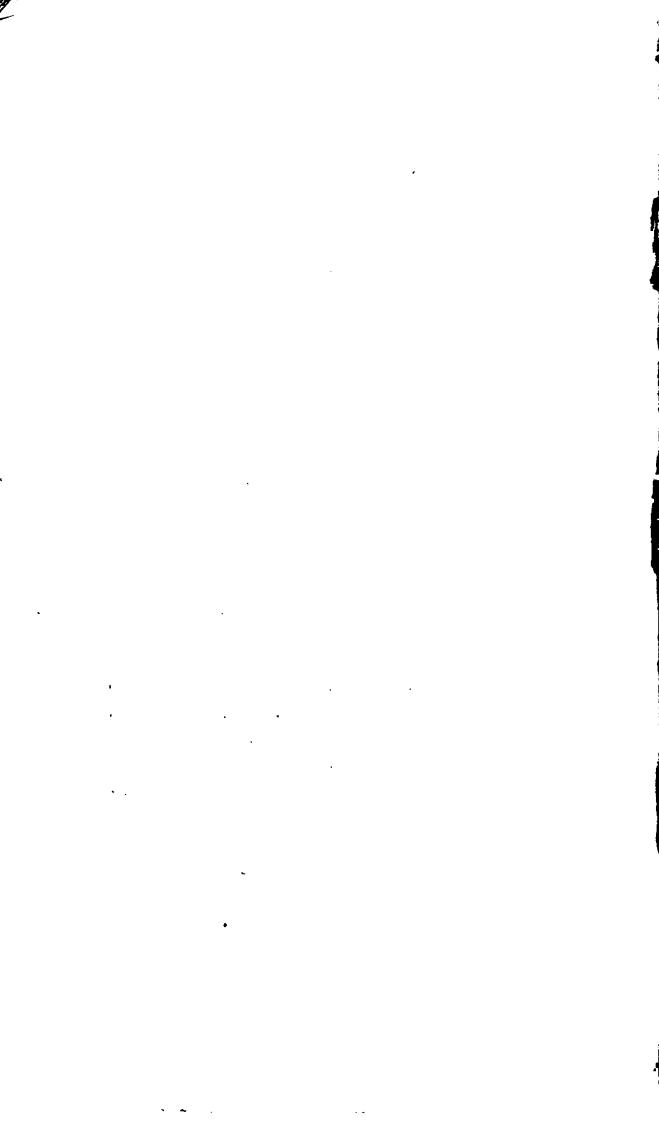

# **OEUVRES**

**COMPLÈTES** 

DE

CH. PAUL DE KOCK.

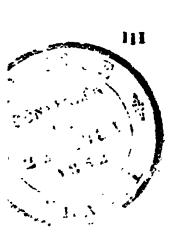

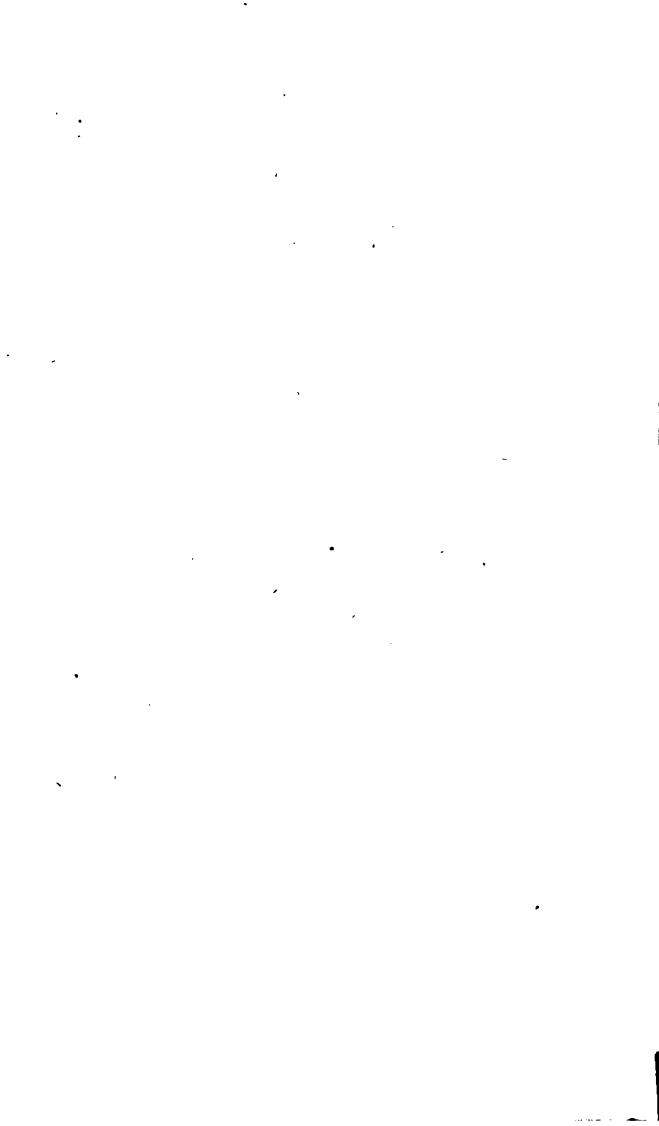

# LA

# GRANDE VILLE,

# NOUVEAU TABLEAU DE PARIS,

COMIQUE, CRITIQUE ET PHILOSOPHIQUE.

TOME TROISIÈME.

GAND,

IMPRIMERIE DE VANDERHAEGHE - MAYA, Rue de Brabant, n.º 12.

1843.

coco... Ahi si je tenais en ce moment un verre de coco, comme je le savourerais!..

- J'aime pas cette boisson-là, moi, je préfère le punch.
- Ah! dites donc, mesdemoiselles, elle n'est pas dégoulée.
- Moi, j'ai été dernièrement avec mon cousin le tourneur... qui se laisse pousser des mous-taches... qui sont blondes, rougeâtres... que ça ne lui va pas bien du tout... que même je lui ai conseillé de les astiquer avec du noir de fumée et du wormis, parce que je connais des jeunes gens qui s'en sont mis, et que c'est très joii et que déteint pas...
- Dis donc, as-tu fini?. Quand elle est sur l'article de son cousin, celle-là, il n'y a plus de raison pour que ca finisse. Qu'est-ce que cela nous fait qu'il ait des moustaches rousses ou jaunes?.. Moi, j'ai manqué d'épouser un homme qui avait des favoris bleus.... J'en ai eu peur... J'ai dit: il me fera peut-être comme dans l'histoire... il me pourfendra, si j'ai le matheur d'entrer dans le moindre petit cabinet noir...
- Mesdemoiselles, silence donc len niendend pas!..
- Tiens, cette bètise... on danse la cachucha pour le présent. Est-ce qu'il veut entendre le bruit des entrechats, ce monsiour?..: Oh! cette boule... C'est au moins un charcutler qui ne pout pas se désaire de ses saucistes!

- Mesdemoiseiles, pour en revenir à mon sin, il m'a menée dans un casé, où il m'a sait ndre quelque chose de sucré au vin blanc.... ait sroid, mais c'était bien bon... avec des ds de citron dedans.
- -Ah! je sais ce que c'est... c'est du... du :e... j'en ai pris plusieurs fois... une boisson mande.
- · Du groge?

Eh non, c'est anglais le groge, ça je te dis c'est allemand... du pichope. C'est ça!..

Tiens, tu sais l'allemand, toi, Adrienne.

Oui, j'en sais des mots comme pichope et icroûte.

Ah! ben alors dites donc, mesdemoiselles, virons boire de la bière dans l'entr'acte...

Ah! oui, et nous acheterons de la galette... Et du flan.

Ah! moi j'ai déterré un petit pâtissier qui onne de bien plus grosses parts que les es pour deux sous. Je vous y menerai.

dès qu'un acte est fini, ces demoiselles se it, montent sur les banquettes, s'appuient outes les épaules qui se trouvent sur leur ige, et sortent pour ailer se rafraichir et er des provisions.

es reviennent quelquesois lorsque la pièce léjà commencée; alors elles se poussent, se pressent, elles se sont jour à travers les aseurs. Peu leur importe de marcher sur des pieds, des souliers, de déranger le monde, il faut qu'elles regagnent leur place; elles y arrivent enfin avec leur morceau de flan ou de galette enveloppé dans du papier et qu'elles tiennent à leur main. Elles s'asseyent, elles écoutent et mangent; lorsque la pièce a des situations attendrissantes, une des grisettes dit à une autre:

- Prète-moi donc ton mouchoir... j'ai de la frangipane dans le mien.
- Je veux blen, mais ne te mouches pas dans les coins au moins...
- Qu'elle est bête... c'est pour pleurer.... d'ailleurs je ne prends pas de tabac, moi.

Et l'acte fini, vous croyez que ces demoiselles vont se tenir tranquilles à leur place; non vraiment, elles sortent encore; elles sortent à chaque entr'acte: après avoir bu, elles out besoin d'autres choses, et elles ne sont pas filles à se gêner.

Les grisettes qui vont se placer au parterre onten général plus de tenue; elles veulent même quelquelois singer les femmes comme il faut. Elles tàchent de se mettre tout contre l'orchestre, parce que c'est nrieux composé que dans le centre et aux entrées du parterre; puis de loin, comme on ne voit pas bien la séparation, on peut croire qu'elles sont à l'orchestre. Dans les entractes, comme elles sortent beaucoup moins souvent qu'aux secondes galeries, elles ent sans

se les yeax attachés sur les entrées de l'orstre, parce que c'est là que paraissent les
eurs, les auteurs, les journalistes; lorsque
s ces personnages qui tiennent au théâtre
ment faire un tour dans la salle, ils ne s'asent jamais, mais perchent quelques minutes
les marches de l'entrée, avancent la tête,
ardent sur la scène, jettent un coup d'œil
s les loges, aux galeries, à l'orchestre,
angent quelques saiuts avec des connaisces, et disparaissent aussi subitement qu'ils
t entrés; ce sont des olseaux de passage qu'il
i saisir au vol, aussi les grisettes les guettent
stamment, et sont toujours les premières à
appercevoir.

uand un acteur paraît à l'entrée de l'orchesla grisette qui a sans cesse un deil sur la ne et l'autre de ce côté, l'aperçoit sur-lemp, et cela lui cause de grandes distractions: joue de la pronelle, de manière que si l'acjette les yeux de son côté, it est impossible l ne rencontre pas les siens, puis elle dit à amie:

Tiens, voilà X..... à l'entrée de l'orchestre uche... tiens, il se penche... il a une reote noisette à la propriétaire...

Ah! oui, je le reconnais.. il cause avec un ud brun que je vois souvent ici.. Qu'est-ce c'est donc que ce grand-là?

Un journaliste ou un auteur... il a toujours orgnon à la main... c'est un genre...

- Ah! ma chère, on peut être un myope, ça n'est pas défendu. Moi j'ai eu un amant qui l'était tellement, que le soir, dans la rue, il prenaît les hommes pour des chevaux, et les femmes pour des bornes; je me suis sâchée avec lui parce qu'un soir il a renversé deux vieilles semmes en croyant sauter par dessus un banc de pierre; je me suis dit: Certainement un soir il voudra m'escalader aussi.
  - · -- Ah! voilà X.... qui regarde de notre côté...
- Il sourit...
- ' Tu crois?
- : Oui... il m'a souri.
- i A toti. par exemple!.. c'est à moi.
- Pourquoi serait-ce plutôt à toi qu'à moi?.. Elle est étonnante cette Alphonsine! Elle croit que les hommes ne peuvent reluquer qu'elle; chacune a son petit mérite, vois-tu.
- Mon Dieu! je ne prétends pas rabaisser le tien, ma chère! seulement je dis que ce ne serait pas la première fois que X... m'aurait regardée: il me connaît bien... une fois à la queue il m'a protégée, et fait passer par l'entrée des loges louées.
- Oh! c'est différent!.. Tu m'en diras tant...
  mais il paratt qu'il t'a assez vue, car il est parti.
  La conversation cesse, et ces demoiselles écoutent la pièce; dans l'entr'acte un garçon de théâtre se glisse par derrière le rideau, et vient accrocher un tapis sur les planches de la scène.

- Oh! il va y avoir une décoration avec un pis, dit une grisette... Moi, j'adore les pièces il y a des tapis, c'est bien bon genre... C'est ur cela que j'aime beaucoup le Gymnase.
- Moi, j'aime mieux les décors champètres... les pièces espagnoles... Oh! les pièces espaples!.. Quand les hommes ont des toques: et l'haut-de-chausses en roie, je trouve que c'est jours bien plus intéressant.

tals la pièce se joue, les grissettes sont tout illes, surtout s'il n'y a plus personne de la tique à l'entrée de l'orchestre. Quelquefois ouvrier en casquette, un homme du peuple is près d'elles, leur adresse la parole et semble ir envie de faire leur connaissance; mais s le reçoivent fort mal, et souvent ne lui ondent pas; pour faire la conquête de ces toiselles, il faut être artiste, ou tout au moins ter un chapeau rond et un pantalon à seus-ls.

#### CHAPITRE III.

## Une loge d'actrice.

O vous qui n'ètes ni directeur, ni auteur, ni acteur, ni musicien, ni actionnaire, ni soufficur, ni pompier, et qui n'avez pas vos entrées sur le méâtre, où cependant vous brûlez de vous glisser, pour voir les actrices de prè ... au risque de perdre vos illusions, ce qui pourrait fort bien arriver, je vous en préviens... venez... je vais vous introduire non pas sur le théâtre, mais dans la loge d'une de ces dames, ce qui est une saveur bien plus précieuse encore.

Nous n'irons pas dans un théâtre du premier ordre, car dans la piupart des loges de ces dames vous trouveriez de l'élégance, du luxe, de riches portières cachant les portes, des meubles du meilleur goût, des glaces superbes, des divans, des tapis moelleux, des lampes d'albâtre; puis une société choisie, des hommes de lettres, des journalistes, des célébrités dans tous les genres qui viennent faire leur cour à l'actrice que le public applaudit. Vous vous croiriez là dans un salon de la Chaussée-d'Antin, et cela n'aurait rien de piquant à vos yeux.

Nous entrerons dans un théâtre du second ordre; c'est moins élégant, moins riche, mais

t plus original. Non pas que dans les théâtres second ordre, quelques unes de ces dames ent aussi des loges fort coquettement désea... Il en est même qui peuvent rivaliser uxe avec celle d'une célébrité de nos presentéâtres, et du reste cela n'a rien de surnant, puisque quelquefois c'est la même sonne qui a fait décorer les deux.

lais nous choisirons la loge d'une actrice t la renommée ne satigue pas chaque jour éclame et les lecteurs de journaux.

a propriétaire de cette loge joue dans la sele pièce; elle arrive au moment où l'on comice la première. Elle n'a pas trop de temps ant elle, parce qu'il faut qu'elle se sasse ler.

ile entre par cette petite porte qui est orirement derrière le théâtre. En passant det la concierge, elle s'arrête, avance la tête,
it: « Il n'y a rien pour moi? » Car beau) de ces dames attendent toujours quelque
e, même lorsqu'elles ont tout ce qu'il leur
Quand la réponse est négative, la figure
actrice se rembrunit légèrement, parce
est très flatteur de recevoir des déclarations
our et des billets doux, alors même qu'on
as l'intention d'y répondre. On montre cela
s camarades, à ses rivales, cela les fait
ger, et c'est toujours fort agréable.

etrice a monté l'escalier; elle arrive au con-

loir où sont les loges des dames, qui ordinairement ne se trouvent pas à côté de celles des hommes: ce qui vous fait savoir que la décence se glisse partout, même dans l'intérieur d'un théâtre; mais on les a tant calomniés ces pauvres comédiens!:. Cependant II y a des théâtres eù les sexes sont mêlés.

L'actrice passe dévant les loges de ses camarades; la plupart ne sont pas sermées, car l'une appelle l'habilleuse, l'autre attend le coisseur, celle-ci va demander du rouge à l'une de ses voisines, tandis que celle-là va lui emprunter du blanc.

Après quelques bonsoirs, quelques petits mots échangés, l'actrice entre dans sa loge; elle la possède à elle seule, et c'est déjà quelque chose, parce que beaucoup de ces dames n'ont qu'une loge pour deux et quelque lois pour trois, ce qui amène toujours des désagréments et des querelles. Cependant du moment que l'on est sortie des utilités, il est rare que l'on n'ait pas une loge pour soi seule; à moins cependant que d'un commun accord, et pour en avoir une plus vaste, on ne la partage avec une camarade dont on est l'amie. Mais au théâtre, comme partout, l'amitié est bien fragile! pour qu'elle soit de quelque durée entre ces dames, il faut surtout qu'elles ne jouent point le même emploi.

Une loge pour une personne n'est pas grande Sims les théatres du beulevart. Figurez-vous un

sace de six pieds carrés à peu près, dans leel il faut que vous fassiez tenir une giace, ou grand miroir, une espèce d'armoire basse nme un petit busset qui tient tout un côté de nuraille, et dont le dessus sert de table et de ette. puis que la que l'ois une véritable toilette: uite un costre, un ou deux cartons, deux od 's planches sur lesqueiles on met des pots de ge, de blanc, de bleu, de pommades, de es, de savons, d'essences, d'huiles antiques. oudres, d'opiat, de gomme, et une infinité tres cosmétiques ; un porte-manteau après el on pend la robe de ville et quelques coses de théâtre, deux ou trois chaises, un n, ou tout au moins une banquette, ou un euil, ou un tabouret. Puis une moltié de e, ou un simple tuyau qui est censé donner i chaleur, et enfin un bec de gaz qui va orirement trop fort, ou n'éclaire pas assez; et l'actrice n'ose jamais tourner elle-mème, eur de voir la flamme s'élever jusqu'au nd. ·

and trois personnes sont réunies dans une s loges, vous comprenez qu'il y en a une dans un petit coin sur le cosse, le divan ne chaise, et à laquelle il est désendu de r; il n'est même pas nécessaire de le lui dre.

strice entre dans sa loge qui est éclairée. ommence par jeter de côté son chapeau. son châle, ou sa pelisse, par se déharrasser de Lehu qui est noué autour de son cou, et en faisant tout cela, elle murmure :

— Ah! que cela sent mauvais ici .. ce gaz infecte... cela prend à la poitrine... Je voudrais que le diable emportât leur gaz.. ce bec va trop fort aussi.

Elle sort de sa loge et entre dans colle qui est à sa gauche, où l'actrice qui fait les ingénuités cause mystérieusement avec un auteur au sujet d'un rôle, ou sur tout autre sujet.

Celle qui vient d'arriver dit, en apercevant l'auteur dans la loge de sa camarade :

- Ah! pardon, je vous dérange...
- Mais non, du tout! tiens, par exemple, c'te bêtise!.. ( répond l'ingénuité, tout en se retournant pour attacher sa jarretière ); je causais avec X..... au sujet de la pièce qu'il a lue ce matin, et je lui demandais de me ralenger un peu mon rôle .. et de m'ajouter deux ou trois couplets, car enfin je chante... j'ai de la voix... eh bien, faites-moi donc chanter!.. Ils sont étonnants ces auteurs... quand ils ont une actrice qui chante bien, ils ne lui mettent que des morceaux d'ensemble, des bouts de sortie, des riens du tout, quoi!..
- Votre rôle n'est pas joli peut-ètre? s'écrie l'auteur en haussant les épaules avec impatience.
  - Je ne dis pas cela, men petit, si, il est

- iti... Ce n'est pas un de ces rôles étourdisits... qui enlèvent un public, mais enfin je ne piains pas du rôle.
- C'est heureux.
- Mais je me plains du chant .. je n'ai que de illes rangaines... et l'amoureuse a tous les morceaux... Comme il me semble que j'ai moins autant de voix qu'elle, je dis que ce st pas juste.
- elle qui vient d'arriver, et que cette discusn'intéresse pas, parce qu'elle ne joue point s la pièce en question, s'écrie:
- Je voudrais bien baisser mon gaz, moi; il rop fort, mais je n'ose pas y toucher... il n'y nc pas un garçon de théâtre par ici... Te nais-tu à cela, toi?
- Moi, toucher à leurs becs de gaz... ah! le
- t l'ingénuité va dans le couloir, et se met à r avec une voix de premiers rôles :
- Madame Rot!.. madame Rot!..
  adame Rot est l'habilieuse de ces dames; on
  ind de quelques loges plus loin sa voix qui
  ind:
- Ou'est-ce qui appelle?
- Eh ben! c'est moi... je ne suis pas lacée,
- · Jé vais venir.
- actrice qui vient d'arriver, et que nous merous Zizi, s'écrie à son tour :

— Madama Rot! si vous voyez Sichet, le coiffont, envoyez-le-moi. Ah!. voilà Pierre... Pierre! venez donc me baisser mon gaz... c'est effrayant comme ça flambe dans ma-loge.

Le garçon de théâtre entre dans la loge de mademoiselle Zizi; il rétablit l'équilibre dans la lamière, et l'actrice se remet à se déshabilier.

Elle est en train de mettre la chaussure du personnage qu'elle représente, lorsqu'on entr'; ouvre sa porte. C'est l'actrice qui joue les comiques; elle est costumée en servante d'auberge, et avance sa tête en disant:

- Es-tu seule?
- Oul, oul; viens donc cancanner un pen.
- Ma chère, je suis furieuse!
- Qu'est-ce qu'll y a de nouveau?
- Tu n'étais pas à la lecture de ce matin?
- -- Non, puisque je ne joue pas dans la pièce de X..... Il ne me donne jamais de rôle, ce grand serinard-là... Au reste, je n y tiens pas l'elles ne sont pas si bonnes ses pièces l.. c'est spirituel comme mon genou!
- donner une panne, mais tout ce qu'il vient de me donner une panne, mais tout ce qu'il y a de plus panne!.. un bouche-trou jouerait cola!.. Et encore avant la tecture quand je lui demandais si je jouerais dans sa pièce, est-ce qu'il n'a pas eu le front de me répondre : Oul, oul, vous avez un rôle et vous serez contente!.. Mais je ne le jouerait pas son pôle... oh! pap-exemple.

nerais mieux rompre mon engagement!.. endant que la première comique parle, manoiselle Zizi tourne, retourne, et bouleverse l'armoire qui fait toilette, en murant:

Qu'est-ce qu'ils ent sait de mon lacet de ?.. j'en avais un tout neuf hier que j'avais é là-dedans... mais en vous prend tout ici; y a pas moyen de retrouver quelque chose. Comprend-on cela?. moi, ensin, ce n'est pour me saire valoir, mais tout le monde que je suis aimée du public... Je ne dis pas j'ai du talent... mais je sais rire... voilà! eh, qu'ils tâchent donc de saire rire, les autres en ont tant de talent... voilà!

Monsieur Bichet!.. mais je vous attends...

z donc me coisser... Ah! quel enqui que cet
là... il saut toujours attendre après lui...
Si encore on me donnait un rôle court...
qui eat une jolie scène... quelques mots
ques... je ne dirais rien, parce que je sais
que tous les rôles ne peuvent pas être de
ents!.. mais pas un mot drôle!.. pas un
à saire.. je déste à qui que ce soit de saire
sset dans ce rôle-là.

voix du régisseur se fait entendre dans le ir, et crie en faux bourdon :

Mademoisule Tonton' c'est à vous!

L'actrice qui se nomme Tonton sort précipitamment de la loge en disant :

- Ah! tiens, c'est vral... j'aliais manquer mon entrée, moi. pour me faire empoigner... Oh! non... le public m'aime trop... j'aurais dit quelque bêtise en entrant, et ils auraient ri... On le tient un peu son public... Ah! dis donc, Zizi, j'ai un fameux cancan à te conter au sujet de Marinette.
  - Ah bien! tu reviendras.
- Oui... ah! ah!.. tara... a a a a a... hum! Ah! j'ai un chat dans la gorge.

Mademoiselle Zizi a fini de se chausser et de mettre ce vêtement de dessous indispensable aux semmes lorsqu'elles montent sur un théâtre.

Le coffeur arrive; c'est un jeune homme fort gentil et qui oppose le plus grand slegme à la vivacité de ces dames.

- Ah! monsieur Bichet, que vous êtes cruei, voilà une heure que je vous allends...
  - Avez-vous un ruban?
- Oui... Ensuite je suis obligée de me dépêcher pour m'habiller... Je vous ai appelé dix fois.
  - - Avez-vous de la pommade?
- Oui... Vous savez pourtant bien que je commence l'autre pièce .. moi, ça me sait mai de m'impatienter!
  - Avez-vous des épingles noires?
  - Oui... Il y a des gens qui sont heureux! que

n n'émeul... n'inquiète... Toujours des anises, vous savez?

- Out. out.

i n'y a pas deux minutes que le coisseur tient tête de mademoiselle Zizi, lorsqu'on cogne icement à la porte de sa loge.

- Entrez! crie l'actrice sans se déranger. In tourne la clef, et un monsieur dont la cre est encadrée dans des favoris noirs très is, et les mains emprisonnées dans des gants nes d'une extrème francheur, se glisse dans les avec son chapeau sur la tête et sa canne omme d'argent dans la poche de son légéretot.
- Est-ce que je puis entrer? dit le monsieur souriant fort agréablement. Et l'actrice, qui pas pu tourner la tête, mais qui a reconsu sune homme dans la glace qui est dévant elle, répond d'un ton très familier:

Pourquoi pas? Ah! venez donc un peu n vous parle; vous êtes aimable!.. me faire adre deux heures chez moi ce matin, pour as venir... Tenez, mettez-vous là... Prenez e de vous asseoir sur ma ceinture, malheu-!.. Ailons, bon, j'en étais sûre, il est déjà 18...

Mais non; mais non! calmez-vous... la votre ceintore...

le monsieur, après avoir débarrassé une e d'une soule d'objets et être parvenu non sans peine à se faire une petite place, s'asseoit dans un coin, regardant coisser mademoiselle Zizi.

- Voyons, répondez-moi donc, pourquoi n'êtes-vous pas venu ce matin?
- Parce qu'il m'est survenu un déjeuuer avec deux amis.
- Ah! ouiche!.. comme je donne là-dedans... ce n'est pas à moi qu'il faut dire ces choses-là... Monsieur Bichet, les touffes un peu plus relevées.
  - Oui, mademoiselle.
- Vous aviez quelque semme à promener probablement.
- Quelle idée... et qu'y a-t-il d'étonnant à ce que l'on ait un déjeuner d'hommes ?
- Vous m'avez dit cent fois que vous n'aimiez pas les déjeuners, que cela vous faisait mal... Très bien... le front plus découvert... c'est cela.
  - Voulez-vous me donner des épingles?
  - Tenez... En avez-vous assez?
- Oui...
  - -Que cela tienne bien surtout, que cela ne fasse pas comme à Palmyra qui a perdu une de ses anglaises l'autre soir en scène, au moment où on l'arrache des bras de son père... que l'on mène au supplice... Ah! a-t-on ri!
  - Mademoiselle Palmyra avait voulu se coiffer elle-même.. elle n'a que ce qu'elle mérite.. Voilà, mademoiselle.
    - Merci, monsieur Bichet.

Et le coisseur, qui vient d'en sinir avec mademoiselle Zizi, sort de la loge pour aller prendre une autre tête. La jeune actrice s'assied devant sa glace, et commence alors à mettre son rouge tout en causant avec le monsieur qui est dans un coin.

- A propos, que disiez-vous donc hier dans les coulisses à mademoiselle Astasie?
- Moi... ma foi, nous causions de choses et d'autres.
- Cela a duré bien long-temps... pour une conversation de choses et d'autres!.. j'ai idée que ce n'était pas d'autres que vous parliez!..
- Vous savez qu'Astasie est assez moqueuse : elle me faisait remarquer un de vos jeunes premiers qui a toujours le même geste...
- Eh bien i si son geste est gentil, il a raison d'y tenir... Écoutez, Kouzikoff, je vous al prévenu que j'étais jaiouse... cela m'ennuie de vous voir causer dans les coulisses avec Astasie... si je vous vois encore près d'elle, je lui ferai une drôle de scène...
  - Vous êtes folle.
- C'est possible, mais enfin vous voilà préenu; saites-y attention.
- Ne croyez-vous pas que je suls amoureux 'Astasie?
- Amoureux, je ne dis pas... mais les hommes ent si indignes! il suffira d'un costume baroque en leur donner des idées anacréontiques...

Ah! bien... voilà que je me mets du rouge sur le nez! c'est adroit.

En ce moment on frappe deux petits coups à la porte. Monsieur Kouzikoff fronce le sourcil, en disant :

— Qui est-ce qui vous arrive là?.. C'est insupportable! on ne peut pas être deux minutes tranquilles!

Une voix masculine dit dans le couloir :

- Mademoiselle Zizi, est-ce qu'on peut vous présenter son hommage?

L'actrice fait un mouvement d'impatience en murmurant : Ah! c'est B... Est-ce qu'il vient encore m'ennuyer, cet auteur-là... avec son lorguen?

- Il vous fait la cour?..
- Lui! par exemple... vous allez voir comme je vais le recevoir... Restez derrière la porte, il ne vous verra pas.

Mademoiselle Zizi entr'ouvre la porte de sa loge, et se tient à l'entrée, de manière à ce que la personne qui est dans le couloir ne puisse pas voir M. Kouzikoff.

Un monsieur qui a beaucoup de désinvolture dans la démarche s'apprête à entrer dans la lege de mademoiseile Zizi, qui l'arrête en lui disant :

- Ah! c'est vous, monsieur B?... pardon, c'est que je m'habille.
- Je serais désolé de vous déranger... Je voulais savoir si vous alliez ce soir au bat d'artistes qui a lieu...

- Moi, alier au bai! oh! jamais... est-ce que ais au bai?.. Je vais rentrer bien sagement coucher quand j'aurai joué.
- · Comment, vous n'aimez donc pas le plaisir, anse?..
- Non; la danse n'est pas ce que j'aime...
  lame Rot...je vous attends.
- Me voilà!
- Allons donc !
- Bonsoir, mademoiselle Zizi.
- · Bonsoir, monsieur B... je vous souhaite bien laisir au bal.
- J'en aurais eu beaucoup, si je vous y avais contrée.
- · Vous êtes trop aimable.
- ademoiselle Zizi rentre dans sa loge, en dià M. Kouzikoff:
- Eh bien! vous avez entendu notre convern... j'espère que c'est bien innocent.
- C'est-à-dire qu'il espérait vous meneran bal.
- Non; il me demandait seulement si j'y s... parce qu'on lui a dit que je valsais bien l'il adore la vaise... Ah! voilà madame Rot!

nabilleuse entre dans la loge. C'est une de et forte semme de trente-cinq à cinite ans, à l'abord un peu grenadier, et dont ise est sort négligée, qui a été jolie, qui a oquette, qui a sait des conquêtes, mais qui ange plus qu'à habiller ces dames, à leur vendre des bouteilles de blanc, à faire leurs commissions dramatiques, et à leur rapporter parfois ce qu'un homme comme il faut et bien couvert lui a dit pour elles. Du reste, l'habilleuse est la discrétion même, et lorsqu'elle trouve un monsieur dans la loge d'une de ces dames, c'est absolument pour elle comme si elle ne voyait rien.

- Faut-il que je m'en aille? dit M. Kouzikoff en voyant entrer l'habilleuse.
- Non, non: vous pouvez rester... je suis habiliée en dessous... ce n'est que la robe à me passer... Tenez, pour vous occuper, noircissezmoi une épingle noire à cette chandelle que je vais allumer.
  - Pourquoi faire?
- -Vous le verrez... Dépêchons-nous, madame Rot, j'ai peur d'être en retard; où en est-on?
  - Voilà Astasie qui va s'empoisonner.
- Ah! bon, j'ai le temps alors... Tâchez donc que cela me-pince mieux de la taille... C'est trop large cela!.. ces dames du magasin sont terribles pour me faire des robes qui bâillent du dos...
- Nous mettrons des épingles, et demain on leur fera refaire cela.
- Ah! oui, je vous en prie; vous serez bien gentille... Dites donc, est-ce vrai que dans la pièce que l'on joue après demain Paimyra sera poudrée?
- Mais oui... une perru ue... coisure Régence.

- Ah! grand Dieu!.. de la poudre avec sa pe-: figure chafouine... Je louerai une loge pour r cela, si on ne me donne pas de biliets... ons-nous du monde se soir?
- Oui... une belle chambrée.
- -Tant mieux: je n'aime pas à jouer devant les iquettes, moi ; ca me démonte tout de suite.
- I Kouzikoff, qui tient une épingle noire dans lamme d'une chandelle, pousse un cri parce il vient de se brûler. Mademoiselle Zizi part n éclat de rire, en disant:
- Ah! est-il douillet... Mais on ne noircit que ète... Alions, c'est bien... mettez-la ici... Ah! coup de pistolet... voilà la pièce qui finit... ci, madame Rot...

'habilleuse a fini, elle s'en va; mademoiselle, qui a un costume de paysanne, se regarde laut en bas, puis dit au monsieur qui est là:

- · Comment me trouvez-vous?
- · Toujours charmante.
- Oh! je ne demande pas de compliments...
   rvu que vous ne me préfériez pas mademoi Astasie!

Que vous êtes enfant! Mon petit bonnet est-li bien posé? Comme un ange.

Eh bien! qu'est-ce qu'il a donc à sonner i-là?.. est-ce qu'ils ne veulent pas saire tr'actes aujourd'hui?.. Ah! mon épingle, ons.

Mademoiseile Zizi prend l'épingie noire que l'on a tenue à la slamme de la chandelle; elle s'approche de la glace, puis avec la tête de l'épingle noircie, elle se sait légèrement un petit trait noir dans le coin de l'œil du côté de la tempe.

- A quoi sert ce que vous faites là? demande M. Kouzikoff.
  - Mon cher ami, cela grandit les yeux.
  - Les vôtres n'ont pas besoin de cela.
- Oh! c'est égal, au théâtre, voyez-vous, il y a de ces choses qu'il ne faut jamais négliger... Ah! mon blanc à présent... par exemple, voilà une petite bouteille que madame Rot m'a vendue... c'est du blanc liquide à la rose... cela lui revient bien à trois sous, et elle me l'a fait payer trois francs. Mais je ne serai plus si bête... je m'en ferai moi-même maintenant, il n'y a rien de si facile.

Pendant que mademoiselle Zizi se met une couche de blanc sur les bras et les mains, on ouvre la porte de sa loge, et mademoiselle Tenton entre en s'écriant:

- Ah! ma chère... je n'en peux plus... ai-je ri! Ah! bonsoir, monsieur Kouzikoff!.. Ah! il n'y a qu'ici qu'on voit des choses pareilles.
  - Quoi donc?
- Palmyra qui vient de saire saire une aunonce.
  - Ah! bah! . et parce que?..

Parce que sei-disant elle a été très malade atin... elle a encore des crampes... elle est uée...

Ah! bah! c'est une envie d'éternuer rentrée le aura eue...

Et elle a fait réclamer l'indulgence du c...

As-tu fini!...

Mais le plus joli, c'est notre régisseur, qui augé en faisant l'annonce. Quand il a eu es saluts au public, il a dit : « Messieurs, moiselle Palmyra ayant des rampes dans mac, elle craint que cela ne la gène pour ler, et elle réclame toute votre indul-

Oh! délicieux!

Alors il y a un tili qui s'est écrié: j crois ue ça doit la gèner... En v là une biague!... Ah! ah! Mais à propos, Tonton, tu un autre cancan à me conter... Ah! qu'il nuyeux avec sa sonnerie, celui-là.

Voilà ce que c'est : d'abord, il y a deux, il y avait un article superbe dans un al de théâtre pour la petite Marinette.

)h! mon Dien!.. Marinette, qui ne sait pas. juaire mois de suite.

lu sais que dans la dernière pièce, Mari-...Ah! encore quelqu'un...

égisseur entr'ouvre la porte de la loge en

- Étes-vous prête, mademoiselle Zizl?
- Oui; vous pouvez frapper.

Le régisseur referme la porte et disparait. La jeune comique reprend :

- Marinette fait une petite paysanne qui dit seulement au seigneur qui veut l'embrasser : Je ne veux pas vous écouter, monseigneur! Eh blen! le journal a mis : « On a premarqué dans cette pièce une jeune et joile personne, nommée Marinette, qui s'acquitte d'un petit rôle avec une grâce et une gentillesse toute particulière. Nous ne doutons pas que les auteurs ne s'empressent de lui confier des rôles plus lmportants, car il y a dans cette jeune actrice tout ce qui décèle un grand talent et un bel avenir. »
- Ah! ah! c'est trop fort... et elle ne peut pas ouvrir la bouche sans être huée!..
- Dame! voilà ce que c'est que d'avoir un amant journaliste!
- Ah! elle en a donc un... et sa mère qui ne la quitait pas.
- Oui; on sait ce que tout ça veut dire. Moi, je ne suis pas une prude, certainement, mais il y a de ces choses qui me font mai... Ainsi, quand je voyais la mère de Marinette suivre sa filie jusque sous le théâtre, dans la pièce où elle descend par une trappe... je disais: Tout ça...

Une grosse voix crie dans le couloir :

- On va commencer la seconde pièce!

- Je vais me déshabiller, dit Tonton. Bonsoir, monsieur Kouzikoff.
  - Bonsoir, mademoiselle.
- Et moi, je vais jouer, dit mademoiselle Zizi, en sortant de sa loge, suivie du monsieur qui vient enfin de quitter son petit coin.
- Kouzikoff, vous n'ailez pas venir sur le théâtre; vous allez vous placer dans la salle. . entendez-vous?..
  - Mais...
- Oh! point de mais... Allez vous mettre à l'avant-scène, et si vous faites des yeux à Astasie .. je ie verrai bien.
- C'est que je la sais par cœur cette pièce-là... j'aimerais autant alier au café.
- Du tout! du tout! je veux vous voir à l'avant-scène; au moins je verrai ce que vous faites, et j'espère que vous viendrez me chercher après, pour me reconduire.
  - Quelle question!
- Ah! mon Dieu! je crois qu'on lève la toile... et je suis en scène au lever du rideau... Mon bouquet. Ah! Dieu! j'allais l'oublier...

Mademoiselle Zizi va prendre un bouquet dans sa loge, et court précipitamment sur le théâtre.

M. Kouzikos redescend l'escalier qui mène dans la rue, pour rentrer ensuite dans la salle, par la porte du public.

Mademoiselle Zizi, qui se trouve en scène avec celle de ses camarades qu'elle soupçonne d'être sa rivale, lui lance des regards foudroyants pendant que l'on joue l'ouverture, si bien que mademoiselle Astasie lui dit d'un petit air assez impertinent:

- Ha çà, dis donc, Zizi, est-ce que tu voudrais me fusilier avec tes yeux? en dirait que tu as envie de me faire peur.
- C'est bou ... neus verrens... Ah! je sais vos intentions à l'égard de Kouzikoff... vous voudriez bien me le souffler, mais vous en serez pour vos œiliades! il; vous trouve horrible!
- Ah! je m'en tiche pas mai de vetre Mescovite: je n'aime pas les hommes du nord, moi, c'est trop froid.
- Vous cherchiez pourtant bien à le réchanffer...
  - Vous mentez...
  - Impertinente!..

En ce moment le rideau se lève; dans la pièce ces deux dames jouent deux sœurs quis'adorent. Après s'être fait la grimace derrière la toile, elles se regardent bien tendrement devant le public et chantent un petit due qu'elles ne cessent de se répéter:

- Ma scule amie, ma tendre sœur, ton amitié charme ma vive ! tu suffis scule à mon bonheur.

Mais elles trouvent moyen d'entremèler cela d'épithètes fort peu honnêtes, qu'elles s'adressent à voix basse, et elles se pincent en ayant l'air de s'embrasser. L'acte finit; la querelle recommence, le régisseur est obligé de séparer ces dames. Mademoiselle Zizi retourne dans sa loge en s'écriant qu'elle va se trouver mal : mais c'est tout simplement pour remettre son rouge et regarder si son costume n'est pas chiffonnné.

Quant à mademoiselle Astasie, elle va revêtir un costume d'homme dans lequel elle est fort gentille, et tout en se disposant à mettre sa perruque, se sourit dans la glace, en disant:

« Dans deux jours Kouzikoff aura planté là » mademoiselle Zizi!.. et je sais bfen pour qui. »

#### CHAPITRE IV.

### Le bal de l'Opéra.

Il ne s'agit plus du bai de l'Opéra où l'on ne dansait pas, parce que c'était mauvais genre; où les dames n'aliaient qu'en domino, les hommes tout en noir et le ciaque sous le bras, comme à une soirée chez un grand fonctionnaire; où l'on se promenait gravement, causant fort bas et toujours sous des formes de bonne compagnie avec la personne qui venait vous intriguer; où le foyer était le rendez-vous de toute l'aristocratie du bai, où jamais enfin un mot libre n'essarouchait l'oreilie des dames. Ce n'est plus cela du tout! nous sommes en mil huit cent quarante-deux, et c'est le bai de l'Opéra tel qu'il est maintenant que nous allons vous montrer.

Déjà les abords de l'Opéra ne sont plus les mêmes: yous trouvez plus de monde, plus de mouvement dans la rue, votre voiture est obligée de suivre la file, et depuis le coin du boulevart, des hommes en veste, en blouse, et même en habit, sautent à la portière en vous criant:

— Des billets de dame! mon bourgeois... voilà!.. Voulez-vous des billets de dame?

Vous n'avez pas attendu ce moment pour vous en procurer, et vous avez aussi votre billet d'homme que vous avez payé beaucoup moins cher qu'au bureau. Rien de plus facile que de se procurer des billets de bal; il y a des restaurants, des cafés où l'on en trouve toujours : vous demandez un mariage, et l'on vous donne sur-le-champ des billets pour un cavalier et pour une dame. Il faut être extraordinairementétranger aux usages de Paris pour prendre son billet au bureau.

Mais la foule se précipite sous le péristyle; on se pousse, on se presse pour entrer... il semble que l'on ne sera jamais assez tôt dans le sanctuaire... Vous y voilà enfin!.. Que de monde autour de vous... quel bruit!.. quel air de fête, d'ivresse chez tous les masques qui courent vers l'escalier... Vous n'ètes pas dans la salle, et il vous semble déjà que vous vous sentez tout autre, que vous avez laissé raison, sagesse, convenance à la porte. C'est qu'il y a dans cette enceinte une ivresse, une gaité, un laisser-aller et presque un dévergondage qui se communique par l'air, par le bruit, par la musique, par la danse, par la foule, par la chaleur, par tout ce qui vous entoure.

L'escalier est orné de sleurs naturelles; vous le gravissez, précédé, suivi de dames, d'hommes plus ou moins travestis et d'autres qui ne le sont pas du tout. (Nous parions des hommes,

car les femmes ne sont recues que deguisées au bal de l'Opéra. ) Vous arrivez au premier étage ; à peine si l'on peut marcher dans le coutoir, tant il y a de monde. Déjá vos yeux ont remarqué des masques de différents caractères. Il y a quelques costumes élégants, seignés, bien portés. mais il y en a une grande quantité de fanés, de pégligés et de mesanins. Les femmes en homme. dans le costume de titi da bon ton (quoiqu'elles n'aient pas bon ton du tout), sont en majorilé. l uis voilà des débardeurs, des hussards, des gardes-française... Ce sont des femmes, toujours des femmes; if paratt qu'elles se trouvent plus à l'aise sous le costume de l'autre sexe, pour se livrer à cette ardeur de plaisir, de folies, dont · leurs yeux semblent embrasés.

Devant la porte du foyer, il est fort difficile de passer, c'est là que pour arriver il faut faire queue, se pousser; mais cette cohue n'a'rien d'effrayant : pouvez-vous avoir peur d'être étouffé quand vous êtes entouré de gens qui rient, qui se tutoient, se disent mille plaisanteries; enfin vous avez réussi à conduire un joif domine dans un endroit que la foule semble respecter encore. Là, vous essayez d'entamer l'entretien, et vous voudriez garantir votre conquête des dangers, des familiarités auxquels une femme est exposée dans une cohue; si vous vous tourmentez pour cela, m'altez pas au bai de l'Opéra, vous y seviez trop matheureux.

Un postillon vous pousse par derrière; quelques jeunes gens qui ne sont pas déguisés vous barrent le passage, parce qu'ils viennent de s'arrêter pour causer avec des bayadères. Une paysanne vous marche presque sur les talons; votre petit domino que vous tenez sous le bras est pressé par des titis et des débardeurs. Il y a des moments où vous ne bougez plus, où vous ne pouvez plus faire un pas ni en avant ni en arrière. Si vous avez le malheur de montrer de l'humeur, de la contrariété d'être ainsi foulé, ce sera bien pis, on se moquera de vous.

- Fisine!.. dérange-toi donc, pour laisser passer monsieur et madame!..
- —Tiens! il fait de son nez celui-là... Est-ce que madame ton épouse t'a fait des traits, cher ami! elle en est blen susceptible, n'est-ce pas?
- Eile aurait joilment raison, quand on a sous le bras un viiain Chinois de ton espèce... on doit lui en faire de ces queues.
- Dérangez-vous donc, vous autres! vous ne voyez pas que c'est un prince qui est ici incognito avec sa cuisinière!..
- Tu crois, tourlourou!.. moi je l'avais pris pour un marchand d'aliumettes chimiques! Quant à son objet masqué, je gagerais qu'elle est vilaine comme cette dame qui vient là-l as... en camargo. Bonjour, madame!

Après bien des mouvements de slux et de resux, vous êtes ensin sorti de la foule; si vous

n'y avez pas perdu votre compagne, vous devez encore vous trouver heureux.

Vous désirez vous placer dans une loge; pas moyen : elles sont toutes louées. En prenant le matin plusieurs billets au bureau, on a droit à une loge; c'est une faveur dont on ne jouit pas lorsqu'on achète des billets au rabais.

Les loges qui ne sont pas louées sont encombrées de monde. Pas une seule place de libre; il en est de même au balcon.

Vous montez un étage; or marche un peu plus facilement dans le couloir, excepté vers le milieu qui a vue sur l'entrée du foyer. Il y a là des banquettes qui sont toujours occupées et très désirées, c'est encore un des endroits où l'on cause, où l'on s'arrête, où l'on se donne rendez-vous, et par conséquent où il y a foule.

Vous vous adressez aux ouvreuses de loges... c'est comme aux premières... pas de place.

Vous montez encore un étage. Ici on se promène à l'aise; on n'est pas gêné, il y a peu de monde, excepté pourtant dans les loges qui sont encore fort bien garnies. Vous ne pouvez obtenir des places que sur le second banc. Vous ne vous trouvez pas bien, et vous montez au dernier étage pour voir si vous serez mieux.

Le couloir des quatrièmes et de l'amphithéâtre est presque désert; c'est là que viennent causer quelques couples qui recherchent la solitude ou qui veulent échapper aux regards jaloux qui les poursuivent.

C'est aussi là qu'une laitière vient remettre sa coiffure dérangée, qu'une sultane rattache son voile qu'elle a manqué de perdre en galopant; tandis qu'un Turc s'y promène avec son turban sous le bras, absolument comme s'il portait un tricorne. Un domino fatigué de son masque, vient l'ôter dans ce couloir et prendre l'air quelques instants à visage découvert. Un Espagnol cause dans un coin avec une Suissesse à laquelle il offre à souper; plus loin deux amants qui ne sont venus au bal de l'Opéra que pour se retrouver, se parlent avec seu et ne voient plus rien de ce qui les entoure.

Après vous être placés un moment dans une loge ou sur les banquettes de l'amphithéâtre, ce coup-d'œil extraordinaire, ces mille bougies, cette musique délicieuse, ce brouhaha continuel vous étourdit; vous pensez qu'il vaut mieux être avec ceux qui s'amusent que de les regarder de loin, comme un enfant que l'on met en pénitence, tandis que ses camarades se divertissent, et vous vous hâtez de redescendre, pour vous mêler aux saturnales, aux bacchanales de la salle.

En passant de nouveau devant le foyer, votre petit domino vous témoigne le désir d'y entrer; c'est là qu'il faut affronter les masses, qu'il faut de la force pour passer les portes. Vous voilà dedans... vous pensiez alors être moins foulé, au contraire vous l'êtes davantage. On

met quelquesois plus d'un quart d'heure pour faire toute la longueur du soyer.

Aux deux extrémités, dans ces jolies petites rotondes entourées de divans, vous voudriez bien trouver une place... C'est fort difficile; il faut les guetter deux heures au moins... et encore! Il y a des personnes qui vont s'asseoir ià dés que le bal est ouvert, et qui n'en bougent plus jusqu'à ce qu'on le ferme. C'est la place favorite de quelques hommes à bonnes fortunes, ou qui du moins ont la prétention de l'être. Ils vont se placer là en ayant l'air de dire à tous les dominos qui passent:

— Intrigue-moi donc... tu me feras bien plaisir.

Après avoir cru vous promener dans le foyer, vous désirez en sortir; c'est aussi difficile que pour y entrer; enfin vous, êtes dehors.

Dans les couloirs les aventures s'offrent à vous sous tous les costumes.

- Paie-moi donc une limonade, je meurs de soif 'dit un petit domino fripé à un jeune lion dont il vient de saisir le bras. Celui-ci toise le domino du haut en bas et lui répond :
- Je te paierai tout ce que tu voudras, mais tu ôteras ton masque auparavant.
  - Non, je l'ôterai après!
  - Merci' j'aurais trop peur d'être volé!
  - Malhonnête!
  - -Tiens, adresse-toi à ce grand jobard qui passe

là-bas... il a l'air de soupirer après une bonne fortune; il sera assez bon enfant pour te payer même à souper, sans que tu te sois démasquée.

- Tu as raison... il a une tète à ça!

Et le petit domino quitte le jeune lion pour aller attaquer le jobard, mais il a été prévenu par un débardeur qui vient de s'emparer du bras de ce monsieur.

— Il est pris! s'écrie le domino avec colère, c'est encore Atala... qui vient de me le souffier... Au bal de samedi dernier, elle m'a déjà fait manquer deux soupers! mais je me vengerai! je ne lui rendrai pas le jupon qu'elle m'a prêté.

Pendant que tout ceci se passe, vous parvenez à une des entrées de la salle. Vous ne descendez pas l'escaller... la foule vous porte, et ordinal-rement vous vous trouvez en bas sans avoir posé le pied à terre.

C'est dans la salle que la folie la plus délirante a établi son séjour Là, l'éclat des iumières vous éblouit, la musique vous captive, vous séduit, vous enivre. Quelle musique en effet! plus de cent musiciens excelients et qui sont conduits par le fameux Musard.

Voyez-le... il est là... debout... il donne le signal...Quelle vigueur, quelle énergie, et comme ses airs sont dansants, entrainants, émoustillants. Comme ils marquent la mesure, comme ils mettent en train tout ce monde qui désire se livrer à la danse. Aussi, c'est depuis que Mu-

sard conduit l'orchestre des bals de l'Opéra que ces bandes joyeuses sont venues y établir leur séjour.

Mais déjà le signal est donné, tous les quadrilles s'agitent... Quelle danse... vous en êtes tout surpris... vous ne pouvez d'abord le croire.... En quoi! on danse au bai de l'Opéra comme à la Chaumière, comme au saion de Fiore, le cancan et quelquefois pis encore. Vous n'en revenez pas... mais vous regardez toujours... Vous vous dites que c'est fort mal, que c'est profaner le sanctuaire des arts... mais vous ne cessez pas de regarder; le temps passe avec une rapidité effrayante pendant que vous contemplez ce maiheureux cancan, et un quadrille n'est pas plus tôt terminé que vous avez hâte d'en voir recommencer un autre.

Faut-il donc en convenir?.. c'est que le cancan est une danse fort piquante, fort attrayante et infiniment plus amusante que notre antique, glaciale, sérieuse et monotone contredanse d'autrefois.

Mais entendons-nous, nous parlons du cancan exécuté gracieusement, avec des gambades, des charges plus ou moins drôles, et non pas de ces danses lascives, indécentes, quelquefois même ignobles, auxquelles des hommes et des femmes ne craignent pas de se livrer en public; au lieu d'amuser, une telle danse révolte les spectateurs. Maiheureusement dans cette cohue

plus ou moins déguisée qui s'escrime dans cette salle, électrisée par les accords de l'orchestre, il y a beaucoup trop de gens qui croient être drôles en étant dégoûtants, et qui, ne sachant pas danser le cancan avec esprit et avec grâce, se figurent avoir du mérite en vous faisant baisser les yeux.

Arrêtez-vous devant un quadrille que l'on peut regarder sans rougir: voyez cette semme en débardeur figurant devant une petite vivandière: elles rivalisent de mouvements gracieux, de petites poses comiques, ceci est le cancan que l'on a du plaisir à regarder; et lorsque à cette grâce, à cette légèreté ce débardeur semelle joint de beaux yeux, une figure mutine; si cette vivandière a la taille bien prise, le pied mignon, la jambe fine. résistez donc à tout cela lorsqu'un orchestre enivrant vous anime, lorque la danse vous échausse, que vous pouvez tutoyer toutes ces jolies femmes qui sautillent autour de vous; lorsque dans tous les yeux, sur tous les visages, vous voyez briller la joie, le plaisir, la gaîté, la volupté! et que vous songez aux intrigues qui se nouent, se forment, se dénouent dans cette enceinte, aux rendez-vous, aux soupers qui en seront la suite.

Prenez garde, cependant, ô vous que le charme du cancan a cloué devant ce quadrille, et qui ne pouvez vous lasser d'admirer les mouvements gracieux d'une femme couverte d'un

joli domino rose, la danse est blen trompeuse aussi quelquefois!.. nous avons vu des personnes fort laides et qui dansaient avec une légèreté, une vivacité, une grâce ravissantes.

Mais vous n'y résistez pas : le quadrille à peine fini, vous vous approchez du domino dont la danse vous a séduit, vous lui adressez des compliments sur la manière dont elle exécute le cancan, et vous faites sur-le-champ une déclaration d'amour : au bai de l'Opéra on va très vite en besogne, on sait que l'on n'a que jusqu'au jour pour nouer des intrigues, et i'on veut en profiter.

Le domino, auquel vous dites une foule de choses plus ou moins spirituelles, vous examine avec attention. Si vous êtes jeune, joli garçon, si vous avez la tenue d'un lion ou d'un étranger riche, il est très probable qu'on vous écoutera et que l'on acceptera même assez vite votre bras.

Le dialogue ordinaire s'établit entre vous, à quelques mots près:

- Tu dois être charmante.
- Ah! tu crois!
- J'en suis sûr.
- A quoi juges-tu cela?
- A ta tournure, à ton joli menton... à tes yeux, à ta voix.
- Tu pourrais te tromper : il ne faut pas se Ger aux apparences.

- Oh! quand on danse aussi blen que toi, il est impossible qu'on ne soit pas jolie.
  - Tu es fou!
  - Démasque-toi, je t'en supplie.
- Oh non. . je ne veux pas... quoique... je ne craigne cependant pas d'ètre vue.
- Tu ne le crains pas! je le crois bien! c'est que tu sais que tu es charmante... Allons, cèdemoi... oh! tu le veux bien...
- Mon Dieu, il faut faire tout ce que vous voulez!

Le domino ôte son masque... Le jeune homme reste pétrifié... il a vu une figure horrible, repoussante, vieille et prétentieuse. Il ne sait plus que devenir... il voudrait être dans un étui de flageolet.

Mals quel nouveau délire s'est emparé de tous ces danseurs? Les veilà qui courent deux à deux, en se poussant, en criant, en paraissant en proie aux transports d'une ivresse frénétique; c'est le galop qui vient de commencer... le galop qui maintenant termine chaque quadrille... Rangez-vous, vous qui ne dansez pas!.. laissez passer les galopeurs... C'est comme un torrent qui déborde autour de la salle... les uns frappent du pied, les bras en l'air... en agitant bonnet, toque, chapeau, en poussant des cris de joie, en accompagnant de leurs chants l'orchestre de Musard. Ne faites point de faux pas, jeune paillasse que l'exemple entraîne, et qui venez de

prendre le bras d'une Alsacienne et de vous lancer avec elle dans le galop; si vous tombez tant pis pour vous, le torrent ne s'arrête pas, il va toujours et on galopera sans façon sur votre dos. Quel tableau!.. quelle danse!.. quel délire... Il faut voir cela pour s'en faire une idée. Un poëte a dit : « Il faut voir le carnaval de Venise et puis mourir. » Nous disons, nous : « Il faut voir un galop au bal de l'Opéra de Paris... et puis, aller se coucher. »

### CHAPITRE V.

## Une famille dans le peuple.

Ce que vous trouverez souvent à Paris, si toutefois vous voulez vous donner la peine de visiter les faubourgs et d'entrer dans la demeure des gens du peuple, c'est une famille comme je vais vous en tracer le tableau.

Une semme qui n'a que trente ans habite dans une maison du saubourg Saint-Antoine; elle occupe, dans le sond d'une cour assez sombre, un petit appartement au quatrième étage et composé seulement de deux pièces.

Cette femme est veuve depuis trois années, et son mari, ouvrier ébéniste, lui a laissé quatre enfants à élever.

Les ouvriers de Paris se marient sans posséder souvent d'autre fortune que leurs bras et leur santé; ordinairement leur femme a aussi un état: ils travailleront chacun de leur côté, et ils pensent qu'ils gagneront toujours assez pour être heureux, d'autant plus qu'ils se marient par amour. Ce n'est plus guère que parmi le peuple que l'on fait de ces mariages-là.

Mais ce qui arrive le plus vite chez ces jeunes ménages d'ouvriers, ce sont les enfants.

Pourquoi les ensants viennent-ils plus promp-

tement et sont-ils plus nombreux dans les basses classes que chez les riches?.. C'est probablement encore la suite des mariages d'amour.

Dans la baute société, avec trente mille francs de rente, un homme fait souvent la grimace quand sa femme lui annonce un troisième enfant; il dit:

— J'avais déjà un garçon et une fille, c'était bien assez... Il me faudra dépenser de l'argent pour l'éducation de mon fils... Il m'en faudra ensuite pour marier ma fille!.. Je n'avais pas besoin qu'il m'arrivât encore un enfant... Celui-là est de trop... C'est très fâcheux!.. c'est un cadeau dont je me serais bien passé.

Dans la classe ouvrière, où i'on vit au jour le jour, le plus modeste ménage ne se plaint pas quand la Providence lui envoie un enfant de plus. Les pauvres gens craindraient d'offenser Dieu en murmurant contre les suites naturelles de leur amour, et lorsque la femme vient en rougissant annoncer à son mari que bientôt ils auront un troisième ou un quatrième gage de leur tendresse, le mari embrasse sa femme en lui disant:

- Un enfant de plus... eh bien! je travaillerai avec plus d'ardeur encore!.. Je me lèveral avant le jour, je me coucherai plus tard, et nous trouverons bien encore de quoi nourrir celui-là!
- Et d'ailleurs, répond la mère, on est bien dédommagé de ses peines... de ses satigues,

lorsque l'on a près de soi un enfant de plus à caresser, lorsque l'on voit sa petite figure qui vous sourit et qui demande un baiser.

Vous voyez que tout cela ne ressemble pas aux réfléxions du monsieur qui a trente mille francs de rente.

Il en était arrivé ainsidans le ménage de l'ouvrier ébéniste. Sept années seulement s'étaient écoulées depuis qu'il avait épousé la femme de son choix, et déjà celle-ci l'avait rendu père trois fois, et elle portait encore dans son sein un nouveau fruit de leur union, et ces gens-là ne se plaignaient pas ; ils se trouvaient très heureux, parce que le mari avait toujours du travail: que la femme, tout en soignant sesenfants, trouvait encore le temps de faire de petits ouvrages dont le produit lui permettait de donner quelques douceurs à ses marmots, et ensin parce que sa petite famille venait à ravir, et que les joues de l'enfant du peuple sont presque toujours fermes et roses, tandis que l'on a souvent bien de la peine à faire vivre celui qui est déjà riche en naissant.

Par exemple, pour trouver dans le produit de son travail de quoi soutenir son ménage et élever ses enfants, il fallait que l'ouvrier n'allât pas à la guinguette le dimanche et le lundl; il fallait aussi qu'il passât sans s'y arrêter devant les marchands de vin et les débits de consolations. C'est ce qu'il faisait, et il ne s'en trouvait pas moins heureux; il est même présumable qu'il l'était davantage que s'il se sût abandonné à l'ivrognerie et à la sainéantise; car dans le peuple, comme dans les hautes classes de la société, il y a des âmes pures qui savent apprécier les jouissances qui ne laissent après elles ni dégoût ni remords.

Mais la bonne conduite, la probité, l'amour du travail ne mettent pas à l'abri des coups du sort. A la vérité, s'il en était ainsi, probablement tout le monde se conduirait bien, et il n'y aurait aucun mérite à être vertueux.

L'honnète ouvrier, atteint d'une maladie grave, mourut lorsque sa femme venait depuis quelques jours seulement de mettre au monde leur quatrième enfant.

Cette femme perdait un époux qu'elle adorait et qui la faisait vivre: elle restait veuve avec quatre enfants dont le plus âgé n'avait que sept ans. Pour bien des femmes c'eût été un motif de désespoir, de découragement, et le découragement mène quelquefois aux résolutions les plus funestes; mais la veuve de l'ouvrier regarda ses enfants qui n'avaient plus qu'elle pour subsister: elle comprit qu'avant tout il fallait avoir de la force d'âme, du courage; elle comprima sa douleur, renfonça ses larmes, et ne s'occupa plus qu'à se procurer assez de travail pour pouvoir donner du pain à sa famille.

Il y a dans le peuple de ces âmes nobles et

fortes que la peine, les privations, le travail le plus rude ne sauraient effrayer, et qui prennent sans murmurer toutes les misères que le ciel leur envoie, comme si le malheur leur était dû.

Un grand courage vient toujours à bout de ce qu'il veut entreprendre. A force de travail, cette pauvre veuve accomplit sa tâche; elle se lève au point du jour, elle veille fort tard devant une lampe fumeuse qui l'éclaire à peine; dans la journée, elle ne perd pas une minute, une seconde de son temps; constamment assise contre sa fenètre, elle travaille à l'aiguille, et sa main la fait aller avec une agilité surprenante; elle est devenue assez habile pour faire à elle seule l'ouvrage de deux ouvrières, mais aussi ses ensants ne manquent de rien; et à sorce d'ordre, de soins, d'économie, elle trouve encore moyen de donner à son modeste intérieur un aspect de propreté, de rangement qui ressemble presque à de l'aisance.

Pour cette femme il n'est ni fête, ni dimanche; il n'y a jamais ni promenade, ni plaisir, ni repos, et cependant elle ne se plaint pas; et maintenant que trois annéesse sont écoulées depuis la mort de son mari, elle recommence à sourire en regardant ses enfants, et sent qu'elle peut encore éprouver quelque bonheur sur la terre.

Sa famille se compose de trois filles et d'un fils. Son fils est le plus jeune ; sa fille aînée approche de sa dixième année, et déjà elle veut

travailler aussi, elle se félicite de pouvoir bientôt venir en alde à sa mère. Chez les enfants du pauvre, on se fait une joie, un bonheur de pouvoir par son travail soulager, alder ses parents, c'est une gloire, c'est un honneur après lequel on aspire; comme dans les classes riches de la société les jeunes gens aspirent après le moment où ils pourront aller seuls dans le monde, et les jeunes personnes après celui où elles seront mariées.

Chez la veuve de l'ouvrier, les enfants ne pensent qu'à aimer leur mère, et ils voudraient déjà être en état de lui prouver leur amour. Entrez chez cette femme si laborieuse, et contemplez le tableau qui est devant vos yeux. Elle est encore jeune et belle cette femme qui passe sa vie à travailler sans cesse; mais elle ne s'occupe plus de cela; elle a oublié sa jeunesse, elle ne sait plus qu'elle peut encore plaire. Cependant quelques hommes ont essayé de le lui faire entendre; elle ne les a pas écoutés, ou bien elle leur a montre ses enfants en leur disant:

- -Voilà maintenant tout ce que je dois aimer. Quelques ouvriers ont offert d'épouser, sans être effrayés par la vue de la nombreuse famille, mais la veuve a répondu à leurs propositions:
- Eh! si avec vous j'aurals d'autres ensants, ceux-ci ne pourraient-ils pas me reprocher la part de tendresse que je donnerais aux vôtres?

C'est une telle femme qui habite une bien mo-

deste chambre dans le faubourg Saint-Antoine; elle travaille sans cesse, mais elle chante quelque fois pour amuser ses enfants. La fille ainée, à qui elle a appris à lire, enseigne maintenant la lecture à sa sœur âgée de sept ans; une autre qui n'en a que cinq écoute déjà la leçon pour tâcher de retenir quelque chose, et le petit garçon, qui n'a que trois ans à peine, se roule dans la chambre en disant qu'il voudrait être grand et travailler pour acheter de beaux joujoux à sa maman.

Ne croyez pas que ce séjour annonce la misère: non, tout est rangé, tout est propre; les enfants sont habillés chaudement; il n'y a pas un trou, pas un accroc à leurs effets qui sont entretenus, raccommodés avec soin. Le dimanche, la veuve se lève plus tôt, asin de blanchir elle-même toutes les petites robes, tous les vêtements de sa jeune famille, et lorsque par hasard elle sort un moment pour promener ses enfants, chacun admire leur tenue, leur propreté, et la pauvre mère est heureuse et sière de pouvoir les faire sortir sans que leur vue inspire la pitié.

Quand vient l'heure des repas, la veuve donne à chacun de ses enfants sa portion de pain : ils ont assez, mals ils n'ont que juste le nécessaire, et pourtant quelquefois un plus pauvre encore vient frapper à la porte de la mère de famille et réclamer des secours que les riches n'accordent pas toujours; mais la veuve ne les repousse jamais, et s'approchant de ses enfants, elle leur dit:

— Mes enfants, voilà quelqu'un qui a encore moins que nous, car nous avons assez pour vivre, et il n'a pas lui de quoi avoir du pain. Retranchons un peu à chacun de nous; cela ne nous privera qu'un peu, et cela sera heaucoup pour lui.

A ce discours, les enfants présentent à leur mère la part de pain qu'elle vient de leur donner; sur chacune de ces parts la veuve en ôte un peu, en ayant soin d'en prendre beaucoup sur la sienne, et elle remet tout cela à celui qui est venu implorer sa charité.

Loin de se plaindre de voir leur portion diminuée, les ensants de la veuve sourient à leur mère :

- Tu aurais pu m'en prendre davantage, dit l'atnée.
- Moi, je n'ai pas saim aujourd'hui, dit une autre, et il n'est pas jusqu'au petit garçon qui ne s'écrie:
- Il fallait donner tout mon pain... je ne suis pas gourmand, moi! D'ailleurs j'en mangerai beacoup quand je serai grand.

Alors la digne veuve se trouve encore bien heureuse en embrassant ses enfants.

#### CHAPITRE VI.

#### Les tables d'hôte.

Dans une grande ville la table d'hôte est une fiction, c'est tout simplement une autre espèce de restaurant à tant par tête, où par exemple vous n'avez pas le droit, pour votre argent, de demander les mets que vous aimez: il faut vous contenter de ceux que l'on vous sert, lors même qu'ils sont fort peu variés, et rarement de votre goût. Mais ensin, puisqu'on est convenu d'appeler tables d'hôte ces maisons où l'on ne dine pas à la carte, et où tout le monde se place à la même table, faisons connaissance avec ceiles de Paris.

Il y en a beaucoup, à différents prix et tenues sur différents tons. Vous en trouvez depuis un franc par tête jusqu'à dix francs. Il est rare d'ep voir s'établir à un prix au dessous ou au dessus. La plus grande quantité de tables d'hôte est dans les prix modérés de trois à cinq francs. Dans l'une le café est à part, dans l'autre il sera compris, mais le plus ordinairement le café et la liqueur se paient à part.

La table d'hôte dans une grande ville est le rendez-vous des étrangers qui aiment à dîner avec les mèmes personnes, afin de faire vite des connaissances; des célibataires qui n'ont ni famille. ni ménage, quelquefois même ni amis, et qui en se retrouvant souvent avec les mêmes visages, finissent par se persuader qu'ils tiennent à quelqu'un; des industriels de contrebande, c'est-à-dire de ces gens qui n'ont aucune profession, aucune industrie, et qui cherchent partout des dupes pour vivre à leurs depens. Dans une table d'hôte, ils tâcheront toujours de se placer près des étrangers; ils seront pour eux pleins d'égards, de prévenances, de petits soins, tout en ne négligeant pas de lancer de temps à autre quelques mots sur leur fortune, leur crédit et leurs belles connaissances. Il y a toujours des gens qui se laissent prendre à ces pléges-là.

Si les floueurs sont très communs aux tables d'hôte, les blagueurs n'y sont point rares non plus. Ces derniers y vont dans le but de s'amuser, de faire poser les uns, de mystifier les autres, et avec le désir de se moquer de tout le monde.

Vous trouverez encore là des jeunes gens novices dans le monde, auxquels on a dit que dans une table d'hôte on prenait l'habitude de la société et des bonnes manières, en faisant connaissance avec des personnes qui ne demandent qu'à vous former.

Puls, de ces mauvais sujets qui n'ont plus le sou, et qui, après avoir vécu en prince pendant quelques mois, vont d'iner à une table d'hôte modeste dans laquelle on leur fait crédit sur leur bonne mine, et où ils font habituellement un pouf.

Quelquesois des hommes de lettres vont là pour observer; quelques gens de sinance s'y rendent par curiosité; des négociants y vont dans l'espérance de diner bourgeoisement et à bon compte, des gourmands asin de savoir si l'on y est bien traité, et une soule d'autres personnes par désœuvrement, ou pour savoir ce que c'est.

Mais dans les tables d'hôte où l'on reçoit des femmes (et c'est maintenant le plus grand nombre), cette partie de la société est la plus curieuse, et mérite surtout l'attention de l'observateur.

Pour qu'une semme, à Paris, aille diner à une table d'hôte, il saut qu'elle n'ait point de ménage, de samille autour d'elle; il saut qu'elle ait dépouillé toute la timidité de son sexe et qu'elle ne craigne pas de se trouver chaque jour à table près d'un homme qui peut lui être inconnu, car dans une table d'hôte, si c'était toujours les mêmes habitués, on finirait par n'être qu'avec des gens de connaissance. Mais à Paris il n'en est point ainsi. Un habitué, ou même une personne qui aura été une sois par hasard à une table d'hôte et qui s'y sera trouvée bien, s'y rendra une autre sois avec un ami, deux amis, trois amis même. Chacun peut en saire autant; la personne qui tient la table est toujours contente quand

on lui amène de nouveaux visages; elle dit:

— Quand il y a pour neuf, il y a pour dix... et ainsi de suite...

Raisonnement fort triste pour les habitués qui ont bon appétit.

Revenons à ces dames qui fréquentent les tables d'hôte li est rare qu'elles soient jeunes et jolies. Pourquoi? parce que celles qui ont ces deux avantages trouvent assez de diners dans les cabinets particuliers, sans avoir besoin de venir à une table d'hôte. Ainsi donc, si ces dames que vous voyez sont jeunes, elles ne sont pas jolies; si elles sont jolies, elles ne sont plus jeunes. Cependant ll y a des exceptions: par exemple, on rencontre souvent de fort belles femmes dans les tables d'hôte où l'on joue gros jeu.

Les dames qui vont diner là ont beaucoup voyagé, beaucoup couru le monde; elles parlent quelques mots de cinq à six langues qu'elles jettent à tous moments dans la conversation. Ces dames-là ont eu bien des aventures!.. c'est très romanesque! c'est à ne pas le croire; si vous les écoutez, vous n'aurez pas le temps de diner.

En voilà d'autres dont la tournure est équivoque et les manières tant soit peu décolletées; mais elles font passer cela en se donnant un air étranger et un accent .. de quel pays est leur accent? vous seriez bien embarrassé pour le deviner et ces dames pour vous le dire. N'importe, ces dames sont des comtesses étrangères, c'est convenu; il faut donc leur pardonner de parler le français comme des cuisinières et de montrer si souventune complète ignorance de nos usages.

Voilà ensuite de vieilles femmes qui veulent faire les jeunes: elles sont fardées, elles sont peintes, elles sont teintes, elles sentent le musc, l'ambre, les essences; elles ont une mise qui n'est plus de leur âge et les rend encore plus ridicules; enfin elles regardent les hommes dans le blanc des yeux, en poussant de gros soupirs, et comme on n'y répond guère, ce sont elles qui les premières se décident à faire la déclaration de leur amour au malheureux mortel qui les a charmées.

Joignez à cela quelques figurantes de nos grands théâtres, des marquises ruinées, quelques lorettes dépaysées, des femmes entretenues qui ne le sont plus, des filles séduites qui voudraient l'être, et vous aurez une idée des dames qui se montrent dans une infinité de tables d'hôte.

Il existe cependant à Paris quelques établissements de ce genre où la société est bien composée; pour y être admis il saut réellement être présenté par quelqu'un de connu, et qui fait connaître la personne qu'il amène. Les dames y sont rares; le plus souvent elles ne sont point admises.

Mais le diner n'est pas toujours ce qui amène

du monde à une ta! le d'hôte; le diner est le prétexte, le jeu est le vrai motif : le jeu, cette passion que vous retrouvez chez tous les peuples, dans toutes les classes, qui se déguise sous mille formes, et rentre par une senètre quand on vient de la chasser par une porte. A Paris, depuis que l'on a supprimé la loterie et sait se mer les maisons de jeu, bien des gens ont merché des moyens pour attirer chez eux ces joueurs qui ne savent plus que devenir et que faire de leur argent, désolés de ce qu'on leur ait ôté la facilité de se ruiner en une journée ou en une nuit. Beaucoup de maisons de jeu clandestines se sont formées malgré les défenses de la police; mais en dépit de toutes les précautions que prennent ceux qui tiennent ces jeux occultes, il est bien rare que l'on ne parvienne pas à les découvrir. Ceux qui vont dans ces endroits probibés s'exposent donc à des scènes fort désagréables, qui quelquefois peuvent les conduire en police correctionnelle. Il y a des joueurs qui assrontent tout; il en est d'autres que la passion n'entraîne pas jusqu'à braver les lois: pour ceux-là, il fallait des réunions, des sociétés, qui n'eussent point l'apparence des maisons de jeu. Les tables d'hôte offraient cet avantage. Ce n'est point un endroit public, puisqu'il faut être présenté. Après le dîner on est tout naturellement réunis, et une petite partie se forme sans que cela puisse tirer à conséquence. D'ailleurs on ne joue point de jeux de hasard.

La bouiliotte, l'écarté, l'impériale sont les jeux usités dans les tables d'hôte. Quelquefois on s'y permet aussi le vingt-et-un, le macao, et cela ressemble beaucoup aux jeux de hasard. Mais la personne qui tient l'établissement vous dira: On joue si petit jeu, que c'est seulement pour s'amuser; et il faudrait avoir l'humeur bien tracassière pour voir un danger dans ce qui n'est qu'un léger passe-temps.

O vous qui vous laissez entraîner à faire une partie dans les tables d'hôte, ne vous siez pas à ces douces paroies. On commence une partie en jouant dix sous; quelques minutes après on joue un napoléon, et celui qui a perdu la légère somme qu'il voulait bien risquer est le premier à vouloir augmenter les enjeux

Les tables d'hôte où l'on ne joue pas doivent inspirer plus de confiance; peut-être le diner n'y est-il pas aussi fin, aussi délicat que dans les autres, c'est possible, c'est probable même, parce que dans celles où le jeu vient ensuite, on fait plus de frais pour attirer du monde, quelque-fois même on perd sur le diner que l'on donne, car on est bien certain de se rattraper après. Dans les premiers, vous devez avoir plus de confiance dans la société qui vous entoure; vous y trouverez encore des blagueurs, des gourmands, de vieilles femmes coquettes, mais vous verrez beaucoup moins de chevaliers d'industrie, de floueurs, de ces dames qui avec le plus agaçant

sourire ont un bonheur inconcevable pour retourner le roi à l'écarté.

Il y a des pourvoyeurs et des pourvoyeuses de tables d'hôte; ces gens-là dinent gratis; il y en a même qui ont une remise sur chaque convive qu'ils procurent. Dans les tables d'hôte où l'on joue gros jeu, ce sont ordinairement les semmes galantes qui trouvent moyen de saire venir du monde; elles donnent leur rendez-vous à l'endroit où elles dinent, et ne manquent pas de dire à la personne dont elles ont sait la conquête:

Si vous avez queiques amis à nous amener, ne vous gênez pas, au contraire cela fera grand plaisir. D'ailleurs, ils trouveront une société choisie et des semmes charmantes qui ne sont pas bégueules.

En effet, les dames qui vont dans ces endroitslà n'ont pas l'habitude de faire les bégueules avec les hommes qui jouent gros jeu.

Un jeune homme qui ne connaît point Paris, rencontre au spectacle une dame fort élégante, qui se donne des manières presque distinguées. Le jeune homme s'y laisse prendre; d'ailleurs quánd on est amoureux, on se laisse abuser facilement. Il demande un rendez-vous; on l'engage à venir le lendemain dans une maison charmante, où se réunit la meilleure société de Paris, pour dîner, moyennant cinq francs par tête.

Le jeune homme accepte avec empressement.

Le lendemain il est exacte, et arrive à l'endroit qu'on lui a indiqué. Il demande madame de Flic-flac... ou un nom dans ce genre-là; ces dames ne se gênent pas pour se donner du de. La beauté de la veille vient au devant de ce monsieur, qu'elle présente à la société.

Le jeune homme se trouve au milieu d'une quinzaine de personnes qui presque toutes se donnent des titres, des grades, de la noblesses: l'un est soi-disant comte, l'autre baron, celui-ci est un ancien chevalier, celui-là un ci-devant général; il y a fort peu de roturiers, et encore ceux qui le sont parlent à chaque instant de leurs maisons, de leurs rentes, de leurs millions. Les dames sont élégantes, quoique leurs parures soient un peu fanées; elles regardent le jeune homme d'un façon très provoquante, et celui-ci est enchanté de se trouver dans une belle société.

On se met à table; le jeune homme est à côté de sa conquête: il peut lui presser, lui pincer le genou, elle ne s'en formalise pas, au contraire; de l'autre côté il a pour voisin un monsieur qui se dit ancien marin, qui ne parle que de duels qu'il a eus, de gens qu'il a tués, qui parie mettre à quarante pas une balle dans le trou d'une aiguille, et avec une épée vous blesser à l'endroit que vous choisirez; qui fait ensuite une foule de petites choses agréables en société; par exemple, à peine est-on au second service, qu'il parie une bouteille de champagne boire un verre plein

jusqu'an bord, qu'il place au milieu de sen assiette, et cela sans toucher le verre et sans répandre une goutte de vin.

Madame de Flicflac pousse le genou du jeune homme, en lui disant tout bas :

— Pariez... je suis sûre qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit.

Le jeune homme parle. Le monsieur exécute parfaitement ce qu'il a parié de faire; la bouteille de champagne est gagnée

Un moment après le même monsieur s'écrie :

— Voltà qui est bien plus fort. Je vais placer deux verres de champagne pleins l'un sur l'autre, et je viderai celui de dessous, sans rien répandre de celui de dessus.

Madam
en tut dis
— Pari
qu'il fass
Le jeu
encore p
bouteilie

ce monsiderel, au bouteille qui met de cinq; mante, o vu faire de dame de

veut.

Après le diner on passe au salon, et quelques personnes commencent une petite partie de bouillotte. On propose au jeune homme de saire une cave; il présérerait causer avec madame de Flicslac, mais celie-ci lui dit:

— Jouez donc, je me placerai près de vous. J'ai dans l'idée que je vous porterai bonheur. Nous serons de moitié.

Le jeune homme n'ose pas resuser. Il se met au jeu, et madame de Flicslac se place près de lui de manière à bien voir ses cartes, chose à laquelle elle paraît tenir beaucoup, toujours dans l'intention de lui porter bonheur.

Mais le soi-disant marin, qui tout en jouant regarde très souvent madame de Flicflac, gagne à la bouillotte avec la même facilité qu'il a exécuté à table des tours d'adresse. Le jeune homme, que la perte commence à échausser, met au jeu tout l'argent, tout l'or qu'il a sur lui: il perd encore. Et madame de Flicslac, qui voulait être de moitié dans son jeu, disparaît sous le prétexte d'alier chercher sa bourse, et ne juge pas convenable de revenir.

Le jeune homme, qui a perdu tout cc qu'il avait, quitte le jeu d'assez mauvaise humeur et en maudissant ia veine constante du marin; celui-ci roule aussitôt des yeux furibonds, et lui dit que s'il a l'intention de l'insulter, il est tout prêt à descendre avec lui pour le tuer au coin de la rue.

Le jeune homme remercie; il ne juge pas nécessaire de se donner encore ce' plaisir-là. Il s'éloigne en trouvant que la connaissance de madame de Flicsac lui a coûté un peu cher.

Cependant ce ne sont pas toujours les jeunes gens qui sont floués dans les tables d'hôte : voici une anecdote historique. La scène se passe dans un de ces établissements situé au centre de Paris, et où l'on dine pour trois francs, sans le café.

Parmi les habitués de cette table d'hôte sont deux dames qui ont le mauvais côté de la cinquantaine, quoiqu'elles ne se donnent pas plus de trente-six ans. Elles ont eu bien des aventures, bien des malheurs; cependant il leur est resté une aisance honnête, et si elles fréquentent les tables d'hôte, c'est parce qu'elles aiment la société, et que leur cœur sensible espère y rencontrer un cœur auquel il pourra s'attacher.

Ces deux âmes si tendres ont remarqué un jeune homme qui vient assez souvent à la réunion; le jeune homme est joli garçon : il a l'air un peu mauvais sujet, et n'en paraît que plus séduisant; il n'a jamais le sou, mais son cœur n'en doit être que plus vulnérable. Chacune de ces dames se met en frais pour lui plaire : l'une lui apporte des pistaches au chocolat, l'autre des pralines grillées; celie-ci lui donne une jolie bourse en filet, celle-là un lorgnon élégant; et tout cela est accompagné de regards brûlants,

de gros soupirs, de serrements de main, queiquesois même de coups despieds sous la table. Le jeune homme, qui a l'humeur très boussonne, se laisse regarder, serrer les mains, presser les pieds, et accepte les petits présents de ces dames; mais bien loin de répondre à leur slamme, il sait en secret la cour à une jeune étrangère assez gentille qui vient aussi quelquesois à la table d'hôte.

Les deux beautés surannées ne se sont pas aperçues du penchant que leur valnqueur éprouve pour la jeune étrangère, mais elles se sont fort bien aperçues qu'elles étaient rivales et conraient toutes deux le même lièvre, ou, si vous aimez mieux. le même amour. Déià des mots piquants ont été échangés : c'est à qui de ces dames supplantera l'autre; et pour captiver le séduisant mauvais sujet, elles redoublent près de lui de petits soins, de petits cadeaux, de galanteries. Mais le jeune homme reçoit tout cela avec la même amabilité; il se moque également de ses deux conquêtes, qui le trouvent de plus en plus adorable, parce que si l'amour est aveugle quand il est jeune, il doit avoir perdu les cinq sens quand il est vieux.

L'homme adoré avait manifesté une fois le plaisir qu'il aurait à se promener en calèche au bois de Boulogne, puis à se rendre aux Bouffes dans une loge à lui.

Quelques jours après, les deux vieilles arri-

vent au diner de la table d'hôte, et l'une aborde le jeune homme en lui disant :

- Voici une loge des Bouffes pour ce soir.

Et l'autre dame s'empresse de lui dire :

 A sept heures, une calèche sera en bas pour aller au bois de Boulogne.

Celui auquel on offre ceta reçoit fort bien ces deux parties de plaisir ; il accepte le coupon de loge qu'il met dans sa poche , en disant :

- La calèche sera aussi la bien venue.

Mais cela ne fait pas le compte des deux rivales. Elles se lancent des regards foudroyants; elles voudraient se manger les yeux, et pendant tout le temps du diner, elles cherchent un moyen d'en finir, parce qu'elles sentent bien que cet état de rivalité ne peut pas durer et qu'il faut y mettre un terme.

Pendant qu'on prend le café, les deux vieilles, poursuivies par la même pensée, passent dans le salon de jeu. Là, se trouvant en tête à tête, elles éclatent.

- -- Madame !.. il faut pourtant que cela Onisse !..
- Oui, madame! c'est ce que je me suis dit pendant tout le courant du dîner.
- Vous faites la cour à M. O... d'une manière bien visible !
- Il me semble, madame, que vous ne vous cachez pas non plus pour l'assommer de vos galanteries...

- -- C'est bien plutôt vous qui l'assommez!.. Vous lui faites chaque jour un cadeau!..
- Vous avez toujours les poches pleines pour lui; vous le bourrez de bonbons comme un perroquet!..
- Et vous de pâtisseries comme un caniche! Encore aujourd'hui vous iui apportez une loge des Bouffes!..
- Et vous qui espérez le promener en calèche!..
- Vous devez bien voir qu'il est charmant avec moi.
- Quand il me parle, ne voyez-vous pas comme il est aimable!
- Et avec moi donc!.. il est d'une gaîté! il ne peut pas me regarder sans rire.
- Il me dit des choses fort galantes; dernièrement il m'a comparée à la Matrone d'Ephèse!
- Moi, ii m'a positivement assuré que j'avais la chute de reins de la Vénus pudique.
- Et comment a-t-il pu vous dire cela, madame?.. Est-ce que votre.. chute lui est connue?.. Pauvre garçon! je crois qu'il almerait mieux voir celle du Niagara!..
- Ah! madame! ménagez vos expressions, je vous en prie. . vous dites des choses d'une inconvenance! .
- Pas si inconvenantes que vos manières et vos mines, lorsque vous êtes près de mousieur O...

- —Qu'est-ce que vous entendez par mes mines, madame?
- C'est assez ridicule, pour qu'on le remarque, vous lui faites continuellement des yeux blancs!..
- Vous voudriez pouvoir lui en faire de blancs, vous!.. mais cela vous serait difficile! les vôtres sont toujours rouges comme ceux d'un lapin!
- Tout cela n'empêche pas, madame, que je ne sois ainiée de M.O...
- Yous?.. par exemple!.. C'est moi qu'il aime, madame.
  - Oh! non! c'est moi qu'il présère.
- Vous devriez renoncer à sa conquête, madame.
- C'est bien plutôt vous qui devriez renoncer à lui.

Ici, les deux rivales s'arrêtent un moment; elles ont besoin de reprendre haleine, de réstéchir. Toutes les deux se craignent, toutes les deux comprennent qu'elles se nuisent. Tout à coup i'une d'elles paraît srappée d'une inspiration subite et allant vers l'autre d'un air moins séroce, lui dit:

- deux... et nous avons chacune autant d'avantages pour réussir... Je ne pense pas que l'une de nous veuille faire un sacrifice à sa rivale?..
  - Oh! ce ne serait pas moi, d'abord.

- Ni moi. Mais au lieu de nous quereller, ce qui ne sert à rien qu'à nous boussir les yeux, je vais vous proposer un moyen d'en finir.
  - Quel est-il?
- Jouons M. O... à l'écarté; celle qui perdra la partie renoncera à son amour et ne cherchera plus à nuire à sa rivale... Cela vous va-t-il?
- Ma foi, oui, j'accepte'.. Jouons notre jeune homme, cela vaut mieux que de nous disputer; c'est plus digne de nous. Mais pas de tricherie!
- Oh! jamais je ne triche quand il s'agit d'amour.
- Allons, voilà une table et des cartes, terminons tout de suite; car si je suis favorisée du sort, j'emmène mon gain aux Bouffes.
- Et moi au bois de Boulogne. Tenez, ma chère, convenons que celle qui gagnera jouira du spectacle et de la voiture.
  - Je ie veux bien; c'est notre va-tout!

Ces dames se placent à une table d'écarté: elles sont profondément émues et elles tremblent en donnant les cartes, car jamais elles n'ont joué si gros jeu.

- Le roi! dit l'une.

Et l'autre s'écrie:

- Ah! Dieu! que vous me faites mal.
- J'ai le point.
- Ah! mon cœur se brise.
- J'en demande!
- Jamais! Je renais à l'espérance.

### CHAPITRE VII.

# Restaurants et gargotes.

Vous souvient-il de l'histoire de ce jeune Allemand qui arriva à Paris dans l'époque la plus siévreuse de la révolution, à ce moment où l'on se tutovait les uns les autres sous peine de mort. où l'on ne parlait que de patrie et de sainte liberté sous le couteau de la machine de Guillotin? Notre enthousiaste avait vu tout cela à travers l'imagination nébuleuse des idées germaniques, et lorsqu'il mit le pied à Paris, il se crut arrivé dans la Grèce ressuscitée, non point dans la Grèce d'Athènes, d'Alcibiade et de Périclès, mais dans la farouche Lacédémone aux mœurs austères et graves. Je ne vous dirai point avec quel art l'aveugle préoccupation du jeune Germain traduisait les diverses scènes qu'il voyait en autant d'imitations des antiques usages de la patrie de Licurgue; mais il me souvient que la première fois qu'il mit le pied dans un restaurant, il crut assister à ce banquet public de tous les citoyens de Sparte mangeant ensemble le brouet noir. Et en vérité il n'y avait pas trop loin de cette vie au grand jour, ordonnée par la loi grecque pour prévenir les gourmandises secrètes, à cette vie commune que la nécessité imposait.

Car à cette époque il n'y avait plus guère de fourneaux domestiques; avoir une maison où l'on pût manger, c'est-à-dire avoir une culsinière, c'était un danger; c'était se mettre à la disposition d'une envie de plus, et il y allait de la vie.

Ce fut donc à cette époque que les restaurants, qui jusque-là n'avaient guère existé qu'à l'état de cabarets plus ou moins élégants, prirent cet immense développement qui depuis n'a fait que s'accroître, et qui menace de supprimer tout à fait la vie intérieure.

Et d'abord jamais autrefois il ne sût venu à l'idée d'un père de samille d'envoyer son sils étudier la médecine et le droit à Paris, s'il n'y avait eu un ami ou correspondant, chez qui le jeune homme était le plus souvent logé, nourri et maintenu dans les habitudes d'une vie décente et d'une cuisine rationnelle. Aujourd'hui, au contraire, on citerait l'étudiant de province qui serait le commensal assidu et obligé de la maison d'un Parisien.

Il n'y a pas trente ans, qu'à l'heure de son repas, l'ouvrier voyait arriver sa femme avec un panier sous le bras, lui apportant le dîner qu'elle avait préparé et qui n'en était que plus sain. Maintenant à neuf heures et à deux heures, vous voyez se garnir les tables de tous les marchands de vin qui avoisinent une fabrique, une imprimerie, une maison en construction; l'ouvrier mange six jours de la semaine dans le restaurant, et le septième il y mange toute sa semaine.

Ce n'est pas une des moindres causes de l'oubil de la famille, dans toutes les classes de la société, que ces tables incessamment ouvertes à la capacité de tous les estomacs et de toutes les bourses.

Mais revenons à notre sujet en ce qu'il a de particulier au but de cet ouvrage.

L'idée nous est venue d'abord de classer les restaurants par catégories, de les diviser en grands et petits; mais où s'arrête le grand, où commence le petit? la limite est aussi impossible à poserjentre ces établissements qu'entre les

class

versé

noble

Nons

com i

tauca

\_\_\_\_\_

toute

de Ca

ga'uı

étadi

peut

class

Pot

sorte

sommet le plus élevé pour descendre dans les abimes de la barrière, sans jamais se confondre: ces deux genres sont le restaurant où l'on mange et le restaurant où l'on se régale. Ainsi le casé de Paris, le casé Anglais, Vésour, Champeaux, Deffleux, Yon, Viot, le marchand de vin de tous les coins de rues, sont des restaurants où l'on mange; le Rocher de Cançale, la maison Dorée, Philippe, le Cadran-Bleu, le Méridien, les Vendanges de Bourgogne, le père Latulle, Desnoyers, sont des restaurants où l'on se régale. Ce n'est pas que quelquesois des Parisiens n'aillent se régaler dans les restaurants où l'on mange; mais ce sont des bourgeois ayant pignon sur rue, pour qui le diner chez le restaurateur est toujours une partie de luxe et de plaisir; les gens de restaurant ne s'y trompent pas.

Ainsi montez quatre marches, ouvrez cette porte à deux battants, traversez ce tambour vitré, vous voilà au casé de Paris. Pour peu que vous ayez quelque intelligence de l'estomac, vous reconnaîtrez immédiatement l'homme qui mange de l'homme qui se régale. A la désinvolture de sa pose, à la négligence de sa mastication, à la manière dont il boit à petites gorgées son vin de Champagne srappé ou son vin de Bordeaux, vous devez reconnaître immédiatement l'homme qui mange, le dineur babitué. Le maladroit qui est là pour se régaler, mange avec

vigueur, vide son verre toutes les fois qu'il le remplit, et ne se penche que sur son assiette. Ce qui sépare encore plus l'homme qui mange de l'homme qui se régale, c'est la manière dont chacun d'eux accueille le plat qu'on lui apporte. Le dineur habituél'examine profondément avant d'y mettre le couteau et la fourchette; il le sonde, il le goûte de l'œil, et quelquefois le repousse sur cet examen; il a le droit de le juger sur la mine. Le dineur-extra l'attaque dès qu'il est devant lui, très convaincu que puisqu'il s'est decidé à aller au café de Paris faire un bon diner, tout y sera bon.

Mais dans un sujet aussi vaste que celui-ci, c'est assez s'occuper d'exceptions, il est temps d'arriver au fond du sujet. Et encore devons-nous prévenir le lecteur que le fond du sujet n'est pas pour nous la cuisine des restaurants, mais sa population, et puisque nous avons nommé le café de Paris, nous commencerons par celui-ci.

Vous savez tous qu'il y a à Paris une race qu'on appelle la race des lions. Le grand lion, le suprême lion ne vas pas au café de Paris; il a maison montée, et ne s'égare guère dans le restaurant que lorsque toute sa maison est dans ses terres, et qu'il est pour quelques jours à Paris avec un valet de chambre et une voiture de poste. Mais il y a le lion vulgaire, celui que tout le monde connaît, le lion des avant-scènes

de l'Opéra, où il étale ses volumineuses lorgnettes, ses gilets et ses inteiligences avec quelque rat des ballets. Celui-là dîne au café de Paris, où il fait étalage de son diner. Ce restaurant lui plait, parce qu'il s'étale lui-même aux yeux des passants par des fenêtres au rez-de-chaussée. Il est là au grand air en été, derrière une vitre en hiver, en montre aux badauds comme les pantalons de Renard ou les gants de madame Geslin. Ce dineur a des prétentions à la gourmandise. On peut en citer un qui, je crois, y entend quelque chose; quant au reste, ce ne sont que des mangeurs du troisième ordre. Le clinquant de la cuisine les séduit comme les faux mollets des danseuses, et passé le vin de Champagne pour lequel ils ont une affection devenue routinière, ils sont d'une ignorance crasse sur la distinction qu'on peut faire entre un Laffitte navigué et un Saint-Emilion mûri au roulage. L'étiquette de la bouteille les influence, son coût les dirige, et ils n'apprécieront jamais un Lanerte de huit ans autant qu'un Ermitage de quatre, parce qu'ils boivent pour le nom et point pour le vin.

A les prendre comme dineurs, les habitués du café de Paris sont des hommes fort médiocres, mais le café de Paris n'en est pas moins le restaurant le plus spirituel qu'il y ait; on y cause, on y fait des mots, on y tient compte de la peine qu'on se donne pour bien dire et dire spirituellement. Au café de Paris, on juge avec une liberté extrême de verve et d'expression M. Guizot et mademoiselle Albertine, la marche des Anglais dans l'Inde et les aliures de Partisan, et cela absolument du même air et du même ton , sans que l'on hausse ou que l'on baisse la voix pour dire que M. Thiers par le comme que vieille femme ou que Caroline saute comme un ministre. C'est encore au café de Paris que se font les mots historiques de l'époque. Ainsi le jour de la mort de Lafayette il fut jugé convenable qu'un nom si illustre n'eût pas expiré sans un mot caractéristique : on s'empara de la députation des écoles admise près du lit du mourant, et on lui fit répondre: « Vous serez plus heureux que moi. yous verrez la terre promise! » Le mot parti du

café de Paris alla au foyer de l'(
journalisme, ce gobe-mouche aux
ouvertes, l'avala et le donna le
Paris, à la France, au monde, et
historiographe qui voudra conter l
fayette de ne pas affirmer qu'il a
mourant : « Vous serez plus heures
vous verrez la terre promise, »

On m'a dit, et je suis forcé d'a bruit a quelque fondement, que le coubliant ce qu'il devait à la llonn perdre sa clientelle pour avoir ouvealons à la petite bourse. Mais le pra protègé ce restaurant contre c

d'agiot, et il est redevenu un peu ce qu'il était, quoique le restaurant de la maison Dorée commence à le saper dans la base.

1

Ì

En face est le café Anglais. Celui-ci est déjà d'une cuisine plus grave et d'une population moins papiflotante. Au café Anglais on dine peu parostention du diner proprement dit, quoiqu'on y dine aussi par ostention d'y diner. Je m'explique. Le marron de la Bourse, le journaliste ministériel, le maître cierc de notaire, vont au café Anglais, mais seulement pour pouvoir dire à leurs confrères, lorsque chacun parle de la manière dont il vit: « Moi, je dine au café Anglais; » mais cette vanité ne va pas au delà de la localité; et lorsque ces messieurs viennent prendre leur repas, ils ont des combinaisons de carte (de restaurateur) pour borner leur dépense à une somme fort médiocre.

Ce qui dine bien au café Anglais, c'est le chef de division d'un ministère, c'est l'associé d'agent de change, le chef d'emploi de quelque théâtre de premier ordre, le vieux garçon, rentier de vingt mille fr ncs, quelques anciens colonels ou généraux d'une fortune au dessus de leur retraite. En général, le dineur du café Anglais est un homme d'une position faite, assise, d'une bonne solvabilité. Jusqu'à un certain point, la cuisine y a la consistance de ceux qui la mangent. Le histeck et les côtelettes y sout d'une épaisseur et d'un suc exquis. Il saut què la dépense y prosite.

Dans ce café, d'un apparat plus modeste que celui du café de Paris, il y a beaucoup plus de vrais mangeurs que dans ce dernier. Si on n'y comprend pas très bien le flui et la légèreté d'un entremets, on y entend à mervelile la succutence des viandes rôties. Quant au ragoût proprement dit, il n'y a qu'un endroit à Paris où il soit admirablement exécuté, c'est le Rocher de Cancale.

Personne ne dine et ne peut diner tous les jours au Rocher de Cancale, non à cause des prix pour lesquels il peut se trouver toujours des bourses assez riches, mais parce que la culsine du Rocher de Cancale est toujours une culsine de régal, et qu'elle porte un cachet particulier. Tout homme qui sait vivre, et qui vit dans sa

malson avec un cuisinier un bile, n'ignore pas que le mér le même, s'il dine seul avec enfants, on s'il a six person serait-ce qu'un poulet au bl mettra une nuance très sensil doit être servi en famille et rattre devant des étrangers. Rocher de Cancale est (et j'a mot) une cuisine de régal.

Aussi n'y a-t-il pas de noble geurs, de ces diners où tout rien ne passera inaperçu, der sparliale jusqu'aux rôtis We

vierge renversée, qui ne se donnent au Rocher de Cancale. C'est une sainte et belle chose qu'un pareil diner: c'est un grave et fort spectacle que l'aspect d'une table dont le service a été abandonné à la baute intelligence du maître de la maison. C'est à la fois quelque chose de magnisique et de précieux que l'invention de ces plats monstrueux qui encombrent une table de quarante couverts. Il y a dans cette cuisine une force et une grâce surprenantes. Ainsi j'ai vu là tel aloyau dont la chair puissante était dorée de jus si précieux, parsemée de si élégants et de si sins accessoires, qu'on eût pu le comparer à ces boucliers du grand Benvenuto, tout couverts de dessins les plus délicats et les plus achevés sur un robuste fond d'acier. Ainsi le bouclier de Cellini était à la fois une défense et une parure. La cuisine du Rocher de Cancale est à la fois un puissant aliment et une délicieuse gourmandise. C'est de l'art à toute sa portée.

C'est précisément à cause de cette excentricité supérieure que le Rocher de Cancale n'a pas ce qu'ont tous les autres restaurants, une clientelle d'habitués de tous les jours; mais il voit venir à lui tout ce qui aime à bien manger et tout ce qui sait manger : banquiers, artistes, conscillers à la cour, députés, journalistes, gros négociants, Parisiens, provinciaux, ayant femme, cuisinière et enfants, appartiennent au Rocher de Cancale, le jour où ils veulent faire un sacrifice au dieu ventre.

Disons, en passant, ce qu'une partie du public ignore : c'est que jusqu'à quatre heures du soir les prix du Rocher de Cancale sont absolument les mêmes que ceux des autres restaurants de la rue Montorgueil. C'est une sorte de sacrifice propitiatoire sait en saveur des dévotions humbles et vulgaires, lequel met en pratique ce haut précepte commun à la gourmandise et à la morale évangélique : Laissez venir à moi les petits!

M. Borel, le grand-prêtre de ce temple d'Apicius, a surtout un précieux mérite à nos yeux; le sel dont il se sert pour assaisonner ses ragoûts devient quelquefois dans ses mains savantes le plus pur sel attique. Grâce à lui le Cavrau, de poétique mémoire, n'est pas encore devenu le caveau funéraire où la chanson dormira de son dernier sommeil. Le Caveau a survécu à Désaugiers et aux bouderies de Béranger; le Caveau est plein de vie, de verve et de gaîté. Le Caveau déjeune encore au Rocher de Cancale.

Le Rocher de Cancale a aussi la spécialité des délicieux tête-à-tête; mais quel couple assez distingué d'estomac peut-on imaginer, pour apprécier un mets savamment établi, pendant que les lèvres parlent d'amour, au lieu de frémir au contact d'une sauce divine? Mener une femme au Rocher de Cancale, c'est perdre un bon diner; aussi ai-je un profond mépris pour les blancsbecs qui vont rue Montorgueil saire un diner de

séducteur. C'est après la conquête qu'il faut y alle, quand on se connaît déjà assez bien pour oser manger en face l'un de l'autre; sans cela il faut préférer incontestablement les perdreaux étiques et les vins douteux du Cadran Bleu; cela ne cause aucune distraction : l'essentiel dans la vie, c'est l'à-propos.

Et l'à-propos est également essentiel pour celui qui écrit, et c'est pour cela que je ne quitterai pas cette rue Montorgueil sans vous parler de Philippe et de Bourgogne. Ici c'est encore le régal qui règne, mais à un degré moins élevé et moins précieux. C'est chez ces restaurateurs que se font ces forts diners engloutis par de forts mangeurs, buvant de larges rasades. C'est le temple des carrés de viande, des portions incongrues, des ragoûts d'une riche graisse, . d'un poivre violent; là vous voyez des dents à nulles autres pareilles, des lèvres ruisselantes de jus, des sigures pleines de bonne chère, ce sont les riches marchands de vins, d'huîtres, de bois, les entrepreneurs de moellons. Tout diner y - est:: une double affaire: 1.º manger beaucoup. manger longtemps, manger bien, boire de même; 2.º conclure un marché de quelques cent mille francs. C'est une bourse où l'on mange.

Quelquesois on y rencontre des tables ajoutées les unes aux autres avec dix ou douze convives, hommes et semmes, qui parlent littérature. Ce sont les marchands de billets des théâtres de

Paris qui traitent d'un succès dramatique. Le marchand de billets, dans un ordre inférieur, est un des gourmands les plus entendus de Paris.

Mais je n'ai point la prétention de vous faire connaître l'un après l'autre tous ces asiles de la dinerie; toutesois je ne puis oublier Vésour, le café des avocais en renom, des députés soigneux d'eux-mêmes, des médecins cossus, de l'agent de change en congé de sa femme, de l'avoué qui n'en a pas, du comédien de quarante ans bien posé, du maître de pension qui a gagné une gastrite de besoin au régime de ses élèves. Vésour a écrasé Véry, qui n'a plus que des ruines de bonne cuisine et de bons vins : il a écrasé les Provençaux. Cette modeste et grave retratte du gourmet sijencieux et recueilli est tout à fait perdue depuis qu'on l'a dorée et descendue au rez-dechaussée. Oh! qu'avez-vous fait de cette docte cave, mes frères, mes chers frères provençaux, de cette cave, où l'on trouvait toutes les nuances des vins du Rhône et où l'on pouvait finir un diner par un verre de ce fameux rhum d'Abrantès, ainsi nommé parce qu'il venait de la succession de Junet?

Ainsi l'homme qui a aimé et qui a quitté l'asse où furentses premières douces illusions, revient. après une longue absence, dans le pays dont le souvenir le berce encore. Il se rappelle avec délices l'abri rustique où il a vu la jeune filie à la taille svelte, élancée et souple, la maison grave

et bien tenue où elle vivait sous l'empire de parents induigents, mais sérieux; il croit qu'il va retrouver tout ce qu'il a laissé. Point! La belle fille est mariée, elle est grasse et joufflue; la blanche mousseline de sa chambre est changée en gros rideaux de damas jaune; eile ne plie pas plus que son busc d'un terrible acier, qui la maintient à peine; où il y avait de belles douces seurs distinguées, il y a de larges daihlas communs qui ne sentent rien; l'infortuné qui est revenu tombe du haut d'un charmant souvenir dans une grosse réalité. Tel serait le désespoir qu'éprouverait un de ces généreux habitants de la province qui savent de la vie sa fonction la plus distinguée, s'il revenait à Paris et s'il retournait aux Provençaux avec ses souvenirs d'autrefois. La fleur de cette cuisine galante est passée, l'arome de cette cave précieuse est évaporé: on y boit et on y mange comme partout. C'est affreux ! !...

Sautons, pour nous consoler de ce désastre, sautons la moitié de Paris, et abations-nous aux Vendanges de Bourgogne, non point, s'il vous plait, un jour de repas de corps, qu'il s'agisse d'une compagnie de la garde nationale fraternisant avec elle-même, ou d'un banquet républicain prétendant fraterniser avec les nègres esciaves de la république américaine. Foin de cette mangeaille! qu'elle soit payée à dix francs ou à deux francs par tête. J'exècre les dindons, j'exè-

cre le veau rôti, j'exècre les choux-fleurs et les blancs-mangers à la fécule et à la colle de poisson. J'exècre encore plus le vin ordinaire à vingt sous, horrible boisson; le bordeaux à cinquante sous, stupide breuvage, et le champagne monsseux à trois francs cinquante; de l'eau gâtée. Je professe également la baine la plus profonde pour les toasts à l'émancipation du monde et à la stabilité des lois, au progrès des idées et à la conservation des droits acquis, aux grands citoyens A. ou B. , ou bien à notre digae capitaine B. ou A. Si yous youlez connaître les Vendanges de Bourgogne, allez un dimanche dans ces longues salles dentelées de tables 4'un bout à l'autre. La vous trouverez tout le bon et vraí peuple parísien.

Celui-ci, avec une femme et trois enfants, sa voix perçante et son accent bolonais aut un miste ou un modeleur en plâte ital gera du macaroni. Cet autre, enc femme et point d'enfants, est un faubourg Saint-Antoine qui vient L'Italien tire après lui la séquelle d'tion en se disant: Je demanderai : moi et ma femme; les enfants m reste. L'ébéniste établi, qui a une taisse ses enfants aux soins d'une ser qu'un bon dîner pour six lui coûters D'un autre côté, s'il doit lui arriver peu des bornes de la tempérance, !!

que ses enfants le voient, et ils seront couchés quand il rentrera, tandis que l'Italien les ramènera le ventre creux à la maison, en leur donnant des coups de pied et des coups de poing, sous prétexte qu'ils ne marchent pas droit, vu qu'il ne veut pas convenir que c'est lui qui va d'un mur à l'autre de la rue.

Là aussi vous trouverez le riche maraîcher des environs de Paris venant conclure un réglement de compte avec un fruitier en renom; dans un autre coin quatre hommes assis, d'un air supérieur, à une table... quatre vaudevillistes qui veulent faire une pièce populaire. Ceux-ci, qui se pressent, vont, après dîner, au Cirque Olympique; ceux-là, qui mettent les coudes sur la table, rentreront chez eux après manger.

Mais voyez, je vous en prie. là, tout-à-fait contre le mur. Cette grande fille et ce jeune garçon vont vous donner un échantillon de leur diner.

- Que voulez-vous, Pamela?
- Ce que vous voudrez... tiens, vous ne m avez pas fait venir ici pour que je fasse le dîner.
  - Deux côtelettes?
  - De quoi! ah! l'horreur!..
- Un bifteck?
- . Merci, mon cher.
  - Choisissez donc.
  - Il le faut bien! c'est que vous ne savez pas

faire un diner comme il faut. Vous allez voir : d'abord pas de soupe... j'en ai assez de la soupe ; du vin blanc de PouiHy... je suis économique , nous commencerons par une salade d'homards... puis une perdrix aux choux, et nous finirons par des rognons au vin de Champagne.

Remarquez l'air préccupé du pauvre garçon; il a déjà additionné la carte dans sa tête, et il compte du doigt les queiques pièces de cent sous amassées dans son gousset... Il y aura de quoi, mais la soirée sera bien entamée. Cependant que refuser à l'Armide qui le charme, à la grisette du Prado qui a daigné accepter son invitation! Il ordonne, on sert, il mange... Mais, ò profonde douleur! elle ne mange pas, la salade d'homards est fade... la perdrix aux choux n'est que de la viande bouillie : les rognons au champagne sont amers... il ne sait quel mets délicieux peut siatter ce palaissi délicat; il y sacrifiera toute sa bourse et il la satisfera, dût-il laisser sa montre sur le comptoir. Mais tout à coup l'instinct de la séductrice se réveille, et elle lui dit d'un air de franchise sublime : « Tout ça, c'est de la ripopée.. Donnez-moi un morceau de lard aux choux.» A cette proposition il se récrie, mais il faut bien obéir, et la beile en chapeau rose gâche ses choux avec de la moutarde, poivre son lard à le rendre gris, boit son vin sans eau, avale le tout avec une voracité féroce, se lèche les lèvres qu'elle n'essuie pas, et s'écrie : « A la bonne heure! ça

sent quelque chose. » Comme je vous. l'ai dit, la donzelle est une grisette du Prado, et le pauvre garçon un commis de magasin de nouveautés. Si c'était un jeudi, ce serait un étudiant en droit. . Vous ignorez peut-ètre, et il est bon que vous le sachiez, que l'étudiant en droit dédaigne le Prado et la Chaumière le dimanche, et qu'il ne jette son aristocratique présence dans ces deux illustres bals que les jeudis. Aussi est-ce une mervellieuse assemblée que la Chaumière le ieudi; l'étudiant FADARD (autrement dit calé, ou, si vous voulez, bien pensionné, y lionne ce jour-là; il danse à l'orchestre (c'est-à-dire au quadrille le plus près de l'orchestre), ce qui est son droit, et ce que l'étudiant pané ne se permettrait pas de lui disputer. Il est des cancans où triomphait Sophie Po..., la belle danseuse qui. depuis près de vingt ans, a passé en revue toute la fière jeunesse des écoles, Caroline qui n'est pas celle qui court sur les chevaux de Franconi, et Clara Fontaine, la belle des belles. Si vous voulez demander aux habitués du Prado pourquoi on l'appelle Fontaine, ils vous le diront.

Mais ceci n'est point de mon sujet, et ne me servira qu'à vous conduire, grâce à la distinction que j'ai faite entre l'étudiant fadard et l'étudiant pané, chez Barrillau, où dinent les premiers avec l'importance d'un estomac qui peut mettre jusqu'à deux francs cinquante à son diner, tandis que l'étudiant pané va se cacher chez le Viot de la rue de la Harpe ou chez Rousseau l'aquatique, ainsi surnommé parce que le vin y est inconnu. Mais quelle eau! M. de Rotschild n'en boit pas de meilleure. Un habile habitué de chez Viot ou de chez Rousseau peut combiner un modeste diner qui ne va pas au delà de treize sous, et avec dix-neuf sous il fait un excellent repas. Mais l'étudiant ne hante pas seul ces modestes salons, c'est encore l'artiste en herbe, le graveur, le peintre, le statuaire, qui suit l'école d'un grand maître et qui gagne quelque trente sous par jour à je ne sais quels métiers qui sont des dégénérescences honteuses de l'art, comme de graver des têtes d'almanachs, de peindre des décorations de boutiques ou de modeler des sigurines pour l'usage des églises de l'Auvergne.

Du reste, partout et toujours se rencontre la différence essentielle du dineur fastueux avec le simple mangeur. Chez Barrillau l'étudiant se carre comme le lion au café de Paris, demande le journal, interpelle le garçon par son nom propre et fait de l'esprit avec son voisin. Chez Viot, au contraire, la salle est un réfectoire : on n'y pose pas, on y mange ce qu'on peut et on se hâte pour le manger : voilà tout. Mais l'étudiant pané de Viot qui veut se régaler ne va point chez Barrillau, il saute d'un bond jusqu'à Dagneau ou Risbeck.

O Risbeck! existez-vous toujours? Risbeck! le restaurateur des bals de l'Odéon quand Mu-

sard n'existait pas encore et quand les danses prohibées n'envahissaient pas la jeunesse. Car il est une observation qu'il faut que je fasse en ce moment, c'est que le restaurant tel que je l'ai raconté n'est que le restaurant de la semaine; le dimanche est un jour où toute classification est impossible. Le dimanche la population habituelle dû diner public s'accroît de la moitié de la population parisienne qui abandonne la maison. Ce jour-là, il n'y a plus aucune distinction à faire : à la place où dine d'ordinaire un député, vient s'asseoir un entrepreneur de cuvettes inodores, et là où un conseiller maître à la cour des comptes a établi son siége, il arrive souvent que vient prendre place un fabricant de tournures oudinot. Il y a même beaucoup de restaurateurs qui n'ont que le dimanche comme jour de consommation ; le Méridien , le Cadran-Bleu lui-mème, qui regorgent de monde le dimanche, ont à peine quelques dîneurs dans la semaine. C'est presque toujours un couple furtif qui va secacher dans leurs cabinets particuliers, ou quelques provinciaux qui doivent aller le soir au mélodrame de la Gafté ou des Folies Dramatiques.

Une chose que je ne veux pas oublier et qui est un des traits de caractère, à mon sens, les moins honorables du peuple parisien et en particulier de la bourgeoisie, c'est l'encombrement de tous les restaurants le jour du Vendredi-

Saint. Dans la plupart des samilles les jours maigres ne sont guère observés, et pour l'immense majorité de Paris le carème est comme s'il n'était pas. Mais ensin un jour arrive où la ménagère (il saut rendre cet honneur aux semmes) n'ose pas oublier tout-à-sait les devoirs de la religion qu'elle prosesse et qu'elle enseigne à ses ensants. On sera maigre le jour du Vendredi-Saint. Alors le maître de la maison, qui a cent sois diné avec des œuss et des lentilles sans s'en apercevoir, se gendarme à l'idée d'un diner maigre imposé par un devoir religieux.

— Ma femme fait maigre aujourd'hui, dit-il, je le veux bien à cause des domestiques qui ont besoin d'avoir un peu de religion, mais je veux aussi que le diable m'emporte si je dine chez moi.

Et sur ce, sans penser qu'il serait bon que le maître de la maison donnât le bon exemple, si bon exemple il y a, il va dîner chez le restaurateur. Un dîner maigre peserait à la conscience du libéral qui déteste les jésuites et qui est électeur indépendant. L'esprit voltalrien, dégénéré jusqu'à la décrépitude de la presse constitutionnelle, fait croire à cet homme qu'il fait acte de courage et de philosophie en allant se goberger et s'enivrer le Vendredi-Saint. C'est horriblement misérable, mais c'est vrai : ce saint jour, le grand jour de deuil de notre religion, de la religion de nos pères et de nos enfants, est celui

où les restaurants de Paris retentissent le plus de débauches et de grossièretés. Et cela par esprit de sottise, de vanterie, de fanfaronnade : c'est brutal, et qui pis est, c'est bête. Il faut beaucoup le répéter au peuple le plus civilisé et le plus spirituel de la terre, à ce qu'il dit : c'est brutal et c'est bête!

Mais dans cette nomenclature rapide, combien n'en ai-je pas oublé! Et d'abord Champeaux. le restaurateur du tribunal de commerce, juges, agréés, syndics, arbitres, débiteurs, créanciers, tous dinant à portée de leur Thémis commerciale. C'est là que tout bifteck est assaisonné d'un protêt, tout perdreau d'un commandement, et tout faisan d'une saisie. Nous avons encore les restaurants de la rue Notre-Dame-des-Victoires et de la rue de Grenelle; c'est l'asile du commis-voyageur: il s'y parle un argot de vins, de trois-six, de fils nos 200, 240, etc.; de castorines, percalines, de laines ou soie, de ferraille, de houille, d'huiles, de cacao, de vanille, d'épices, de denrées de toutes sortes qui mériteraient qu'un ministre du commerce vint s'asseoir dans un coin de ces salles mal éclairées pour y entendre traiter d'une façon à laquelle il ne s'attendrait point les questions de production et de douanes. C'est particulièrement dans quelques uns de ces restaurants qu'on peut remarquer une chose qui n'a jamais lieu dans les autres. C'est le plus souvent des consommateurs

apportant l'un une bouteille de rhum ou de vin fin qu'il veut faire goûter à ses convives, tel autre remettant au garçon un pâté de foie qu'il servira à sa table au moment demandé. Celui-là a des saucissons, cet autre des petits pois ou des haricots de Nantes dans ieur caisse de ferblanc; et ce plat spécial est conflé au cuisinier qui l'apprête.

Est-ce que chacun de ces dineurs a apporté cela de ses voyages? Non: mais de ses voyages il a rapporté un goût prédominant pour un mets favori; et mieux que le plus habile gourmand de Paris, il connaît le correspondant qui le reçoit de première main (il va l'y acheter łui-mème), et le fait préparer à la façon originale qu'il a apprise dans le lieu même où naît ce produit gastronomique. C'est ainsi que le commis-voyageur qui revient sans cesse à Paris comme au grand centre de la toile d'araignée qu'il étend sur tous les marchés voisins, aime à se donner de temps en temps, tantôt un souvenir de la Provence, tantôt au souvenir de la Normandie. Une chose remarquable du restaurant que sréquente le bon commis voyageur, c'est l'excellence des vins ordinaires. Les vins sins n'y ont point cours, mais les mâcons, les beaunes, et les bordeaux ordinaires y sont d'un cru dont la franchise dépasse de beaucoup les vins apprêtés pour revêtir des noms plus pompeux.

Quelques uns de ces négociants en poste pré-

tèrent la table d'hôte; mais jamais vous n'en verrez dans ces établissements que le Parisien pur sang préfère à des restaurants cent sois meilleurs, mais où il saut que manger que d'un mets quand on n'est pas riche. Jamais commisvoyageur n'entrera dans les restaurants à prix sixe.

Il faut être de ce Paris pour lequel a été inventé le proverbe : Habit de velours, ventre de son, pour savoir ce qu'a d'influence sur ses enfants l'étalage suivant : Potage, trois plats au choix, dessert, une demi-bouteille de vin, et le tout pour 2 fr., pour 1 fr. 60 c., pour 1 fr. 25 c. Comprenez-vous que cela puisse se faire? Cela se fait pourtant, et il est notoire que sur dix fortunes à faire au métier de restaurateur, huit sont assurées aux restaurateurs à prix fixe.

Prétendre découvrir le mystère de ces chimistes supérieurs qui peuvent extraire de je ne sais quoi, un potage, trois plats, dessert et carrason de vin pour ving-cinq sous, et y gagner encore quelque chose, ce serait trop d'audace. Cela doit tenir à des secrets d'alchimie, dont les démons seuls ont la propriéte, et qu'ils vendent aux mortels; et je suis d'autant plus porté à le penser, qu'ayant mangé du bisteck de cet endroit je crus reconnaître cette odeur santastique de cuir qui brûle, qui annonce d'ordinaire la présence de Satan.

Une autre raison qui me fait pencher pour cette

opinion, c'est la population effrénée qui hante ces sortes de restaurants, comme tout ce qui mène à la perdition de l'homme soit par l'esprit, soit par l'estomac. C'est là que dinent les rentiers de l'état, les retraités civils et militaires, les commis de ministère, c'est-à-dire tous les hommes dont la vie est soumise à un budget régulier et infranchissable.

Ainsi l'avocat, l'avoué, l'homme de lettres, le négociant peuvent diner à l'aventure; s'its se sont laissé gagner une fois par un peu trop d'appétit en toutes choses, ils se disent qu'ils travailleront un peu plus pour réparer la brèche; mais il n'en est pas de même pour le rentier et le pensionnaire de l'état qui ont un revenu invariable de douze cents francs à mille écus. Admettez un commis à 1800 fr. : il ne peut pas sortir d'une dépense régulièrement circonscrite. Alnsi, j'admets qu'il s'arrange ainsi:

```
45 sous de déjeuner par jour, ci. 22 fr. 50 c. par mois.
40 sous de diner par jour, ci. 60 »

Loyer, 25 fr., ci. 25 »

2 f. de blanchissage par semaine, ci. 8 »

Femme de ménage, 4 fr., ci. 4 »
```

Tout cela fait déjà 419 fr. 50, ci. 419 fr. 50 par mois.

Admettez le reste pour le vêtement, et vous comprendrez que si cet homme se laissait dépasser dans son dîner de quelques sous par jour, il serait tout de suite hors de voie, et sorcé de s'endetter.

D'allieurs, c'est, à mon sens, une chose déplorable que d'être en face d'une carte de restaurateur, et d'être obligé de regarder aux prix avant d'oser manger ce qui vous platt. Il faut s'interdire tout poisson et tout gibier. Tandis qu'une fois entré chez Yon avec une pièce de quarante sous dans votre poche, vous planez en maître sur une carte aussi vaste et aussi variée que celle des plus huppés, et sans crainte, sans préoccupation aucune, vous pouvez vous donner à cœur-joie de la voiaille, du gibier, de la pâtisserie. Votre pièce de quarante sous répond de tous vos appétits. Car, je vous le jure, lorsque vous aurez épuisé la plénitude de votre droit, vous serez incapable d'aller plus loin.

Cette catégorie de restaurateurs a cela de particulier qu'elle suit la même classe d'individus dans toutes ses hiérarchies. Ainsi, le chef de bureau entre chez Richard, le commis va chez le Viot (un autre Viot de la rue de la Monnaie, à vingt et un sous), et le surnuméraire, rue des Mathurins, à seize sous. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que tous les habitués de ces restaurants sont des gens d'ordre.

Si j'étais banquier et que je pusse savoir qu'un homme a été six mois de suite diner dans un restaurant à trente sous sans y manquer un seul jour, je le prendrais immédiatement pour caissier. La régularité de l'estomac annonce la régularité des idées, et celui qui ne s'est pas abandonné une seule sois à l'attrait de dépenser douze sous de trop, est un homme à qui l'on peut se confier pour l'exacte tenue des comptes. Je m'y sierais plus qu'aux bureux de placement.

Au reste, pendant que j'écrivais cet article il s'est établi un nouveau restaurant à prix fixe qui semble une providentielle justification de ce que je disais en commençant : que la vie de samille s'en va tous les jours. Sous le passage de l'Opéra, dans les souterrains qui se sont appelés : LE BAL D'IDALIE ( Idalie dans une cave... n'est-ce pas monstrueux d'esprit parisien!); dans ces souterrains, dis-je, vient de s'ouvrir la taverne des Deux-Mondes. C'est une conception effrayante: yous descendez quinze marches au milieu de ténèbres préparatoires, foulant d'épais tapis qui condamnent vos pas au silence. Cela vous rappelle ces caveaux obscurs des Mille et une Nuils, ces voûtes humides où Abdahlah s'aventure pour pénétrer jusqu'aux salles bâties · de diamants du palais enchanté. Au pied de la rampe, murmure une fontaine qui jaillit d'une rocaille. Et puis vous entrez.

Mais au lieu d'une lampe merveilleuse « il y en a deux cents. L'œil distingue à peine le fond de cette salle immense noyée dans un horizon lumineux. Vous apercevez confusément des bataillops de tables alignées sur trois files de cinquante rangs de profondeur, supportant l'assaut de plus de deux mille mangeurs. Le plafond, étoilé de lumières, reçoit l'air par de vastes soupiraux qui sont comme les poumons de cette foule immense. Une sorte de trône s'élève à l'autre bout de la crypte. Tout cela est si gigantesque, si étrange, qu'on s'attend à y voir monter quelque infernal génie. C'est le pandémonium de la gourmandise parisienne

Et maintenant je n'ai plus qu'un mot à dire sur cette prodigieuse entreprise, et sur l'homme qui la conduit.

Peuple parisien, il n'y a en France qu'un pays d'où vient la truse, ce tuberçuie qui ne se transplante pas... il n'y a qu'un pays où pousse le grand cuisinier, c'est le Languedoc.

Le directeur de la taverne des Deux-Mondes est compatriote du Languedocien Balaine, cet autre artiste qui créa le Rocher de Cancale. Carème, quoi qu'on en dise, ne fut qu'un cuisinier. Balaine, lui, a été un magnifique entrepreneur de cuisine: tel est aussi le tavernier du passage de l'Opéra; esprit sin, observateur délié, ii a le génie de vue, il aura la puissance de l'exécution: c'est un homme qui a voulu faire une révolution; vous verrez qu'il la sera.

Je vous ai dit tous les endroits où mange le bourgeois parisien, et il me reste à vous dire où mange le peuple. La semaine, c'est chez le marchand de vin, dans une salle basse défendue par des rideaux de calicot rouge. C'est là qu'on lui sert du bœuf bouilli, et le plus souvent de la charcaterie. la plus détestable nourriture de la terre. Le dimanche, c'est à la barrière, dans des myriades de cabarets plus ou moins grands, et dont quelques uns ont l'étendue d'un vaisseau de ligne avec ses entreponts à perte de vue. C'est là que grouille, au milieu de la salade, du veau rôti, de la gibelotte de lapin, une population énorme d'ouvriers de toute espèce buvant et mangeant, parlant, puis dansant : car on danse autant qu'on mange à la barrière.

Le grand monde qui traîne ses pas dans des salons ennuyés, commence à trouver la danse une assez sotte chose. Je ne vois plus guère que la valse à deux temps qui puisse légèrement émouvoir le languissant dédain de nos belles dames; mais chez le peuple la danse est toujours une idole à laquelle il sacrifie avec amour, avec excès.

C'est du reste un spectacle curieux que ces deux on trois cents repas servis à la fois dans une même pièce, et se composant à peu près à toutes les tables des éléments que nous venons de dire plus haut. Ce qui caractérise ces endroits, c'est parmi des gens de la même espèce, et souvent du même quartier, l'isolement de chacun. Personne ne se mêle de son voisin, et si après le troisième litre, deux camarades dinant ensemble en viennent à se quereiler, et passent de la quereile au poing et du poing au couteau, c'est tout au plus si la table voisine rangera les

chaises pour ne pas laisser tomber du sang dans la sauce. Sous ce rapport, le peuple parisien est barbare. Il prend aisément en pitié l'homme qui tombe d'inanition sur une borne; mais que deux hommes ivres se battent, se mordent, se coutellent, il étend les bras pour empêcher de passer ceux qui veulent les arrêter; il fait faire cercle, et ii admire.

Nous avons dit que les barrières étaient le refuge de la moitié de la population parisienne le dimanche et le lundi; durant la semaine, elles n'ont guère d'autres habitués que les voleurs de profession. Indépendamment de quelques cabarets qu'ils fréquentent plus assidument, et lorsqu'ils sont en rupture de ban ou sous le poids d'une condamnation, ils vivent volontiers à la barrière Quant aux bouges de la Cité, de la rue de la Bibliothèque, ce n'est qu'à minuit que commencent les franches lippées. Un mets qui y joue un grand rôle, c'est la poule au riz et le foie de veau. La poule au riz et le foie de veau sont la vraie passion culinaire du voleur. C'est là que l'on peut voir, quand on ose y pénétrer, l'orgie sous la forme la plus hideuse et la plus pittoresque. Qu'il porte un habit de sedan ou un bourgeron en lambeaux, le voleur est l'égal de tout autre voieur. De même pour l'être immonde qu'il appelle sa femme, soit qu'elle ait un chapeau de soie rose d'Alexandrine (et cela c'est vu), ou un madras troué pour lui servir de

bonnet. Il en arrive que si vous pénétrez dans un de ces bouges, vous voyez assis à la même table la belle dame et le beau monsieur qui vous ont coudoyé à l'Opéra, et le mendiant qui vous a tendu la main au coin d'une rue. Tout cela jubilant, mangeant, parlant un horrible argot, et traitant d'un vol comme on traite d'une chose à livrer. On cède un vol à faire à prix fixe ou avec un intérêt dans le vol. C'est cinq, ou vingt-cinq pour cent dans la prise, et le marché se conclut sur ces bases comme s'il s'agissait d'une coupe de bois ou de la publication d'un livre. J'ai voulu finir par ce trait, pour montrer jusqu'à quel point le voleur de Paris est infâme.

En effet, c'est en mangeant qu'il organise ses méfaits. C'est le ventre plein qu'il médite de répondre à ses juges : Poussé par la misère et le déscspoir. Et les jurés prennent ceci pour des circonstances atténuantes. Pauvres gens!

## CHAPITRE VIII.

## Le marché des Innocents.

A l'aspect des principaux centres de population et de la multitude d'êtres animés qui remplissent les grandes villes, une première pensée frappe l'esprit, l'étonne d'abord, et finit toujours par l'épouvanter; c'est celle des besoins sans cesse renaissants et auxquels il faut suffire non pas seulement chaque jour, mais à chaque instant de la journée. On se demande avec effroi s'il est une main assez puissante pour accompifr avec persévérance et avec sûreté cette œuvre de salut et de conservation; puis, la résexion se fatigue, cette recherche l'importune comme une idée sâcheuse et pénible; on jouit du bienfait sans daigner remonter jusqu'à la source de la sécurité et de l'abondance. La surprise serait bien plus vive, si l'on s'apercevait que ce ne sont pas les seules nécessités et les plus impérieuses exigences de la vie qui sont ainsi satisfaites, mais qu'il n'est pas un caprice, pas une fantaisie, pas un désir, pas une extravagance de la richesse, du luxe et de la sensualité qui ne voient à l'instant même accomplir feurs voiontés ou remplir leurs vœux.

C'est un immense problème résolu chaque matin, à la halle de Paris.

Les magistrats préposés aux soins de la subsistance publique ont appliqué leur solicitude
et leur vigilance aux grands approvisionnements
alimentaires; mais ces mesures étaient inapplicables à une production de denrées tellement
nombreuses et diverses que par leur nature
même elles échappaient à toute prévoyance.
L'édilité voyait se briser ses efforts contre des
obstacles infinis et sans cesse répétés; elle a dû
se borner à une protection suprême, tout en
laissant libres les intérêts particuliers.

Halle est le mot générique par lequel nous désignons un marché. Paris compte plusieurs halles qui ont des destinations spéciales; on les distingue entre elles par le nom même des denrées qui s'y débitent : la halle aux cuirs, la halle aux vins, la halle aux draps, la halle aux blés. Un seul marché estappelé la Halle, comme les citoyens de Rome et d'Athènes appelaient leur cité la Ville; la halle est donc le marchétype, le marché par excellence : ce titre est déséré au marché des Innocents.

Ce marché, celui que la dénomination populaire appelle le carreau de la halle, est aujourd'hui le point central d'autres emplacements consacrés aussi à la vente des provisions de différentes espèces : autour de lui se groupent des annexes nombreuses qui toutes forment comme autant de colonics qui ont les mœurs. le langage, les habitudes et toutes les allures de la métropole qui les a engendrées.

La halle proprement dite occupe un espace en forme de parallélogramme, qui est situé entre la rue Saint-Denis, les rues aux Fers et de la Lingerie, dans la direction de l'est, et qui cotoie parallèlement la rue de la Ferronnerie, le prolongement de la rue Saint-Honoré; c'était l'ancien emplacement de l'église et du cimetière des Saints-Innocents.

L'histoire de ce cimetière est une des plus hideuses pages des chroniques de la villezde Paris.

Il recevait les sépultures de vingt-deux paroisses hors des portes. Lorsque ce quartier fut renfermé dans l'enceinte de la ville, il s'exhalait du sol des miasmes tellement putrides et infectes que tout le voisinage était nienacé de maladies contagieuses et même de la peste; les plaintes avaient été nombreuses et réitérées, mais elles furent longtemps inutiles, et ce ne fut que vers l'année 1780, à la fin du siècle dernier, qu'on pensa à chasser de la ville cet abominable séau et à éteindre ce soyer pestilentiel. On nomma une commission composée de savants, et ils décidèrent unanimement qu'il y avait urgence de procéder à l'exhumation. Cette sage et indispensable mesure ne fut exécutée qu'en 1786.

On raconte encore dans les veillées de la haife que pendant cette opération, une tête de squelette, jetée hors de la fosse, se prit à rouler avec une étonnante rapidité; déjà la foule effrayée criait au miracle et se disposait à interrompre un travail qui semblait maudit par le ciel : on entendait prononcer le mot de profanation; un des fossoyeurs courut intrépidement après la tête vagabonde, et, lorsqu'il l'eut atteinte, il en sit sortir un énorme rat qui s'était logé dans la boîte ossense.

L'endroit parut savorable à l'établissement d'un marché; il saut se rappeier qu'alors ce lieu était dans la région centrale : Paris n'avait pas pris l'énorme et rapide accroissement qui a si sort reculé ses limites.

La première condition d'un marché qui était, par les prévisions mèmes de ceux qui le construisaient, destiné à être le principal marché de Paris, c'était la salubrité; une fontaine devait favoriser ce projet. A l'angle de la rue aux Fers, en 1551, Pierre Lescot, le célèbre architecte, avait construit une fontaine que Jean Goujon, l'illustre sculpteur, avait décorée de bas-reliefs et de statues de naïades. A ce monument remarquable par la noble et gracieuse élégance de ses proportions, il ne manquait qu'une seule chose, de l'eau. On jeta les yeux sur ce joyau pour orner la place du nouveau marché; mais pour poser au milieu de la

halle cette fontaine adossée à l'angle d'une rue, il fallait y ajouter deux façades et une toiture; sous la direction de MM. Poyet et Molinos, architectes de la ville, M. Pajou sculpta trois naïades.

MM. Daujon, Lhuilier et Mezières complétèrent les autres ornements. On donna à tout le monument un ton uniforme; les œuvres des artistes nouveaux ont peut-être pius de correction et de régularité de dessin que celles de Jean Goujon; mais celles ci ont un charme de vie et de légèreté qui ne permet pas de leur préférer les autres,

Le monument est placé sur trois gradins, au milieu desqueis est un bassin carré sur lequel s'élève un soubassement de même forme, où quatre lions, posés sur ses angles, se montrent prêts à lancer de l'eau par jets impétueux dans son bassin inférieur. Au dessus commence la décoration de la fontaine. Sa construction est quadrangulaire; elle a quatorze mètres d'élévation; elle est percée sur chaque face par une arcade encadrée dans des pilastres corinthiens, cannelés, entre lesquels est couchée une figure de naïade de grande proportion; au dessus, les quatre côtés de l'attique sont surmontés par un fronton triangulaire; une coupole de cuivre saçonnée en écailles de poisson couvre l'édificé. Au milieu des arcades est posée une vasque supportée par un piédestal de forme élancée.

On a conservé l'ancienne dédicace Fontium Nymphis (aux nymphes des fontaines); et on y a reproduit la vieille inscription de Santeuil;

- « Quos duro cernis simulatos marmore fluctus, » Hujus nympha loci credidit esse suos. »
- « Ces flots que tu vois taillés par l'art dans ce marbre si dur, la nymphe de ces lieux les a pris pour les siens. »

Tout ce faste n'était qu'un pompeux mensonge; pendant vingt ans l'eau de la fontaine des Innocents suffisait à peine à l'entretien du ruisseau; mais, en 1813, quand Paris sentit circuler dans son sein les eaux qu'il empruntait aux rivières voisines, des nappes limpides et abondantes retombèrent à larges flots dans les bassins inférieurs; d'étage en étage elles drapaient l'édifice, et lui donnèrent ainsi son véritable caractère; quatre lions distribuaient au public ces trésors de fraîcheur : ce fut la première fontaine dont Paris put s'enorgueillir; elle fournissait par jour deux mille muids d'eau.

Il faut le reconnaître, la halle eut longtemps un aspect repoussant : elle ressemblait à un vaste cloaque, et l'on comprenait difficilement comment d'un endroit dont la vue et l'odeur provoquaient au loin le dégoût, pouvait sortir chaque jour une si grande quantité d'aliments. Les marchandes se tenaient abritées sous de larges parapluies de toile cirée : autour d'elles étaient entassés les objets qu'elles exposaient à la vente; dans toutes ces dispositions, il v avait quelque chose de si malpropre qu'on se sentait blessé par cette contemplation: c'était un spectacle immonde. Le langage participait de cette grossièreté triviale : il affectait des 'formes rudes, un accent rauque, des cris odieux et des mots qui n'appartenaient à aucune langue; c'était quelque chose d'informe et de discordant qui blessait à la fois et le sens et l'oreille; les manières des naturels du pays étaient à l'avenant, et dans ce Paris où florissait la langue la plus polie de l'univers, dans cette patrie de l'urbanité et du goût, la halle formait une contrée exceptionnelle dont l'impudente effronterie et l'apre ignorance étaient proverblales.

Et cependant sous ces apparences qui éloignaient d'elles le reste de la vilie, se cachaient
les mœurs les plus naïvement pures, les habitudes les plus loyales, toutes ces vertus du
peuple si franches et si modestes; cette écorce
qui froissait le regard et le contact, couvrait ie
type originel de la physionomie parisienne : la
halle l'avait conservé intact et inaltérable; sous
ce langage si malsonnant il y avait une expression toujours vraie, toujours animée, qui faisait
vivre les objets par la parole, et donnait à la
pensée et au sentiment une énergie qu'on aurait
vainement cherchée ailieurs; sous cette impolitesse des dehors, se voilaient les principes les

melleurs, la blensaisance et la plus expansive cerdialité. La halle était de tous les points de Paris celui dont les saisses s'étaient le moins usées au frottement de la corruption; là se retrouvaient des traits pittoresques et des sormes vigoureuses qui avaient disparu partout.

Quelques bons esprits surent frappés par tout ce que la haile offrait de piquant à l'étude de l'observation; c'était là qu'il sallait étudier le peuple. On mit la halle à la mode. Il était de bon goût d'y aller le matin, de se prendre de propos avec les marchandes, et de se saire cribier d'injures par les huées de tout le carreau.

Il y eut une littérature des halles; Vadé y fit des mervellies; pendant longtemps cela remplaça et détrôna la pastorale. Collé, Piron et d'autres cultivèrent ce genre : le vaudeville et la chanson s'y livrèrent tout entiers; mais ces petits vers qui enslaient leur voix pour atteindre aux robustes accents qu'ils voulaient copier, ne rappelaient pas plus la langue de la halle que les bergères de la comédie à ariettes ne rappelaient les filles des champs. Un jour Vadé, qui se croyait bien fort dans fe genre grivois, allait à la halle pour s'inspirer de tout ce qu'il entendrait; un vinaigrier vint à passer, et sa brouette heurta et saillit renverser un étalage de légumes; la marchande furieuse ne lui dit que ces paroles : « l'asse ton chemin, limonadier de la Passion. » Vadé, vaincu et découragé, se retira.

L'éponge, le fiel, le vinaigre, la soif ardente et le supplice du Juste sur le Golgotha, tout cela résumé dans ces seuls mots : « limonadier de la Passion!

A cette époque, la population de la halle se partageait en poissardes et en forts, qu'on appelait aussi les forts de la halle Les poissardes prenaient leur nom de la vente du poisson, qui a toujours formé la branche principale du commerce de la halle; les forts étaient les hommes de peine qui portaient les fardeaux; pour ce métier, il fallait être doué de facultés hercu-léennes.

Une des particularités des mœurs de la halle, c'est que les femmes y ont toujours tenu le premier rang : seuies elles font les transactions, les ventes, les achats, tous les marchés ; les hommes leur sont soumis et se montrent dociles à leurs volontés ; presque tous sont dans une position inférieure qui les tient en servage. A la haile les femmes règnent et gouvernent; aussi se sont-elles très orgueilleusement appelées les dames de la halle, comme pour constater leur domination.

Les dames de la halle formèrent longtemps une espèce de corps qui avait ses franchises et ses priviléges; dans certaines occasions solennelles, et surtout aux naissances et mariages des princes et princesses, elles allaient féliciter le roi et la reine, et offrir des corbeilles de (ruits, quelque poisson prodigieux et des bottes de seurs; elles avaient leur franc-parler, composaient elles-mèmes leurs harangues, dans le style qui leur était propre, et étaient toujours bien accueillies et amplement régalées. Elles avaient à l'église leurs sêtes et leurs offrandes; dans toutes ces circonstances elles déployaient un grand luxe.

Durant plusieurs années le costume des dames de la halle sut le déguisement à la mode : on le rencontrait aux bals masqués et dans les carrossées de masques, à peu près comme l'on rencontre aujourd'hui celui des déhardeurs. Il était d'une richesse bizarre. Le jupon et le casaquin rouge, le bonnet et le fichu aux larges dentelles, des bijoux-monstres, des chaînes d'or lourdes et pendantes, des anneaux-géants, le bandeau de velours noir, puis, suspendu au dessus de la ceinture, le portrait du fort dans un large médaillon, les grandes boucles aux souliers, du rouge à toute outrance et des mouches, tels étaient les éléments de cette joyeuse parure, laquelle ne faisait qu'exagérer la réalité de la mise des poissardes, lorsqu'elles allaient le dimanche à la Courtille, à la Rapée ou aux Porcherons, qui étaient alors les villas de la halle et quelquesois aussi les petites maisons des grands seigneurs. Les hommes affectionnaient ce déguisement de poissardes; peu de semmes le portaient, tant il exigeait de force

d'encolure, de gestes et de poumons. L'habit des forts était aussi très recherché; il avait, comme le costume des poissardes, une opuience originale: il se composait de la veste et du pantalon de molleton blanc, de la queue courte, grosse, lourde et tombante; les cheveux étaient poudrés; on portait un chapeau à cornes, mals haut et pyramidal, caché tout entier sous les sleurs et sous les rubans. La cravate négligemment nouée laissait voir la chemise ornée d'une épingle colossale en argent et en forme d'anneau; on étalait un paquet de breloques à grand fracas; le pantalon sottait sur un bas à côtes ou à anneaux de couleurs tranchantes, le soulier très découvert laissait reluire de grandes boucles d'argent ciselées; souvent sur toutes les coutures on faisait courir un passepoil rouge; la ceinture bleue ou rouge était de rigueur; plus tard on l'a quelquefois remplacée par des châles et des écharpes; le vrai fort avait pour fard une couche de farine, sans mouches.

Le complément de ces habits était le catéchisme poissard; mais les vrais malins (les forts prenaient aussi ce titre) dédaignaient toute leçon faite et apprise d'avance, et se plaisaient à l'improvisation; le mérite de cette harangue, effroyablement soutenue par les gestes et par la plus expressive pantomime, consistait surtout dans la richesse, l'abondance et le bonheur des rimes Le mot qui caractérisait cette oraison la définissait bien: on appelait cela enqueuter. On parlait alors comme l'on danse aujourd'hui; c'étaient le même abandon et la même désinvolture. Les franchises attachées aux costumes de poissardes et de forts étaient extrêmes; on avait le droit d'insolence universelle, rien n'était à l'abri des insultes de ces masques; contre eux toute colère était ridicule; il fallait leur répondre, et pour les vaincre mettre les rieurs de son côté.

La population du marché des Innocents, lorsque tout s'était écroulé autour d'elle par la secousse révolutionnaire, avait gardé fidèlement ses traditions; elle n'avait admis que quelques caractères nouveaux : c'étaient ceux de madame Angot, de Jocrisse, son valet, et de son fils Jeannot, qui se faisait appeler monsieur le marquis de la Jeannotière; ce fut, sans contredit, une des plus violentes et des plus spirituelles critiques contre les nouveaux enrichis.

On a calomnié la halle; on a cru et on s'est efforcé de faire croire qu'elle avait vomi les hordes révolutionnaires, ces mégères et ces cannibales en jupons qui ont ensanglanté la sainte cause que le peuple défendait. On s'est trompé, la halle n'a pris aucune part aux massacres des rues et aux scènes atroces dont quelques journées de la révolution sont souillées; mais de funestes préoccupations étaient alors habituées à la regarder comine l'égoût dans

lequel tombait toute la fange de la ville : on ne daignait pas résiéchir que la tourbe insâme qui s'entassait chaque nuit dans les cabarets d'alentour n'appartenait pas à la race indigène de la halle.

En 1813, une révolution s'opéra, et de toutes parts on vit tomber la vieille halle; la civilisation y pénétrait de vive force, elle lui enlevait son antique simplicité, et lui apportait des magnificences inconnues.

Les parapluies, ces tentes sous lesquelles depuis tant d'années la vente campait sans souci d'un sort plus brillant, surent détruites; on leur substitua des galeries de construction sveite, aisée, spacieuse et commode; il y eut blen des regrets. Le marché prit alors un certain air de propreté coquette qui lui allait à ravir, mais qui ne laissait plus rien subsister de sa physionomie ancienne; des places, c'est le nom que prend chaque établissement personnel, les soins passèrent aux personnes et bientôt au langage. Le marché des Innocents fut toujours le premier des marchés de Paris; mais la halle n'existait plus : ses mœurs, son langage, son costume et presque son souvenir disparurent en quelques mois; elic ne conserva, comme un dépôt sacré, que la bonne soi des transactions.

Dès deux heures du matin, par toutes les barrières, entrent les charrettes des jardiniers des campagnes, et celles des maraîchers qui cultivent, dans Paris, les terrains que ne leur disputent pas encore les constructions nouvelles. Les chevaux, les ânes, les paysans chargés à merci arrivent aussi dans toutes les directions. Vers les trois heures en été, et vers les quatre heures en hiver, le marché des légumes s'établit sur les flancs de la balle: autrefois il se tenait dans la rue de la Ferronnerie; maintenant il s'étend par le bas de la rue Saint-Denis jusque sur la place du Châtelet. Lorsque les arrivages sont presque terminés, la vente commence. Vous voyez alors sortir des maisons voisines des femmes chaudement vêtues : si la nuit dure encore, elles sont munies d'une lanterne. D'abord elles s'avancent lentement sur le double front de bandière des denrées rangées en tas, elles les inspectent et les examinent avec le soin qu'apporte un général passant une revue; puis elles se communiquent l'une à l'autre leurs observations sur la quantité et la qualité de ce qu'elles ont vu; elles se réunissent, se groupent. se rapprochent, échangent quelques paroles et déterminent le prix des légumes, comme à l'ouverture du parquet les agents de change. dans la corbeille de la Bourse, fixent le premier cours des esfets publics.

Les marchés se font au cent, que l'on divise par moitiés de cinquante et quarts de vingt-cinq. De leur côté les jardiniers et les autres vendeurs cherchent à maintenir les cours qui leur sont le plus avantageux; ils les règlent sur la fécondité ou sur la détresse de la production. Cette première opération est rapide : les vendeurs y trouvent l'avantage de réaliser promptement et presque d'un seul coup les sommes qu'ils doivent emporter.

Après cette opération des grosses capitalistes, les bourses inférieures se montrent et achètent des quantités plus petites et à plus haut prix; chaque marché prélève un bénéfice. Les ventes successives et en échelons se prolongent jusqu'au jour ; elles ont lieu pendant que le travail sommeille et que l'opalence cherche le plaisir ou le repos. Bientôt les légumes sont distribués ; cinq classes de vendeurs et d'acheteurs ont trafiqué sur eux: les uns courent aux marchés lointains, les autres sont roulés en charrettes par la ville, les places de la halle en sont garnies, . les pourvoyeurs de quelques établissements ont fait leurs emplettes de bonne heure; les boutiques des fruitières sont pourvues, les revendeuses sont nanties, et à neuf heures le chou qui doit entrer dans le pot-au-feu du bourgeois, les carotes qui forment la base invariable de la julienne de l'étudiant, ont passé par sept mains dissérentes, qui toutes les ont frappées d'un impôt.

Les transactions qui ont pour objet les produits d'élite, les merveilles d'horticulture et les miracles des primeurs, sont l'objet d'arrangements particuliers.

Les froits et les légames fins se rangent autour de la fontaine, ou s'alignent vers la rue Saint-Denis; les œufs sont en partie dans le même endroit et en partie sur les bas-côtés de la halle. Ils attendent pour être vendus la criée du matin vers la rue de la Tonnellerie; leur nombre est étourdissant.

Plus de quinze millions par an sont ainsi échangés.

Autour de la balle, et adossés à elle, se trouvent, ainsi que nous l'avons dit, les marchés affectés aux différentes denrées : la viande de boucherie se vend deux fois par semaine dans la rue des Prouvaires.

Le marché aux poissons est la principales des annexes de la haile; il est situé entre la rue de la Tonnelierie et celle des Piliers des Potiers d'Étain. C'est un édifice dont la forme est celle d'un parallélogramme, couvert d'une toiture et décoré d'une fontaine; il reçoit et abrite deux cent vingt-sept marchandes. Au milieu, tous les jours, la vente en gros se fait par les facteurs pour le poisson d'eau douce, à trois beures da matin, du mois de mai au mois de septembre, et le reste de l'année à quatre heures. Celle du

Les huitres sont vendues, rue Montorgueil, de sept heures du matin à dix heures, par trois facteurs, qui acquittent un droit municipal de trois pour cent.

Les sommes dépensées chaque année pour l'achat du poisson s'élèvent à 6,500,000 francs. Le beurre et les œufs emploient de dix-huit à vingt millions!

Et chaque jour, légumes, œuss, beurre et poisson répondent à l'appel de cette consommation vraiment gargantuaélique.

Toute la halle, dès que les marchés commencent, est entourée d'un cercle lumineux; ce sont les boutiques de liquoristes largement ouvertes aux consommateurs; là, viennent de tous les coins de la ville se réfugier le vagabondage et l'indigence, ce que M. Eugène Sue appellerait la gouape; les chiffonniers y sont en majorité, et parmi eux le nombre des femmes l'emporte sur celui des hommes; c'est la ronde du sabbat en haillons et toute souillée de boue: l'ivresse y fait horreur. C'est là que le malheur et la détresse boivent pour cinq centimes l'oubli de leurs maux, la consolation, ainsi qu'ils le disent eux-mêmes. Quelques uns de ces restaurateurs nocturnes qui portent à bras d'homme du bouillon, du café, et dans un panier des petits pains et des cervelas, parcourent les rues adjacentes. Les jardiniers prennent volontiers un petit-verre avant de se remettre en route; mais ils ne s'arrêtent pas dans les cabarets.

Presqu'en face de la fontaine, vers le milieu, namboie l'antre de Paul Niquet: c'est le pandemonium de la nuit de Paris; là sont les ténèbres extérieures de la misère infâme dans tout ce qu'elle a de plus hideux. Paul Niquet tient à la halle, mais il n'en fait pas partie; nous ne pénétrerons donc pas dans ce repaire qui est la dernière expression de tous les cloaques et l'égoût dans lequel se sont jetées une à une les sentines qui roulaient la fange de la nuit de Paris et que la police a successivement se mées.

Au départ, les jardiniers et les cultivateurs qui suivent la même route s'appellent entre eux et se rassemblent au moyen d'une mélopée qui traverse tous les bruits et s'élève au dessus de tous les cris. Ces caravanes que nous avons vues arriver dormant et marchant en bande quelque-fois sous la conduite d'un enfant, ces troupes de pauvres piétons qui portaient sur leurs têtes, enveloppés avec les soins les plus tendres, les fraits délicats, les fraises surtout qu'on cache sous un capuchon de papier haut et pointu, se retrouvent avec joie, et tous ensemble regagnent leur gite. Dans l'hiver, les habitants des collines descendent à Paris et remontent à leurs villages en traîneaux.

La halle sommeille un instant. Dans les nuits d'été quelques jeunes compagnies font la veillée en écossant les pois, les fèves et les haricots; c'est là que se débite la petite chronique galante et matrimoniale; c'est là que se comptent les couronnes de fleurs d'oranger qui se font vendues dans la rue aux Fers; c'est là qu'on pèse les bijoux nouveaux et que l'on fait l'inventaire des toilettes nouvelles.

Si le jour vous ramène à la halle, vous la trouverez remplie d'activité, de mouvements et de propos; toutes les avenues sont assailles par les revendeuses; vous y entendrez encore les glapissements qui l'ont rendue si célèbre, mais vous écouterez vainement pour saisir un trait: depuis que l'on a tant dit que l'esprit courait les rues, on n'en trouve plus nulle part, pas même à la halle.

Ne cherchez pas non plus à les voir ces dames de la halle dont vous avez si souvent entendu parler, c'est un type perdu; vous apercevrez encore de grosses et grasses marchandes, dorées comme des châsses et richement couvertes, mais vous ne reverrez pas cette image vraie de l'opulence plébéienne qui a fui avec les parapluies qu'on a enlevés.

La halle a une nationalité qui lui est propre : sur ses domaines, elle a fait et défait les renommées; il y a un point d'honneur qui appartient à cette étrange patrie. On vous dira avec un ton superbe : « C'est un enfant du carreau de la halle! »

Il y a aussi à la haile une grande et incorruptible fidélité dans les relations. Les pièces de choix sont religieusement mises de côté pour les pratiques qu'on sert habituellement et dont la clientelle est avantageuse. Les maisons les plus élevées et les plus opulentes mettraient inutilement les enchères sur ce qui a été réservé pour les restaurants sameux; à la halle. Vésour. Hammel, Mun'er, Véry, Douix et Borel sont sétés et mieux accueillis qui ne le seraient les princes et les banquiers. Le matin, tous ces grands noms de la-cuisine contemporaine se rencontrent à la halle, comme les joueurs à la Bourse : ils se font mille tours et se disputent les beaux morceaux. Quelques gourmets d'élite ne dédaignent pas de faire eux-mêmes leur halle: c'est la plus haute preuve de courtoisie et de bienveillance qu'un amphytrion puisse donner aux convives qu'il a invités.

La halle retrouve dans ses fournisseurs cette réciprocité de dévouement : dans les environs de Paris, dans les vergers, dans les ports de mer, dans les fermes, partout on refusera de céder, même à prix d'or, les denrées destinées à la halle. Il y a des villages des environs de Paris dans lesquels les propriétaires de maison de campagne sont réduits à se fournir à la ville d'œufs, de volaille et de légumes. Sur ce point, les paysans sont intraitables.

A ceux qui accusent le peuple de sentiments impies et irréligieux, nous citerons un fait récent et qui donne à ces insultes un éclatant démenti. Dans les journées de juillet 1830, la halle fut le théâtre de combats sanglants : les citoyens morts pour la liberté furent enterrés sur le carreau même de la halle. En bien! pendant dix ans, leur sépulture a non seulement été respectée, au point que jamais le moindre débris n'est venu y tomber, mais que chaque matin les fleurs étaient renouvelées avec un pieux empressement.

Nous le répétons, il n'y a plus de dames de la halle; mais presque toutes ces maisons hautes et étroites qui encadrent le vaste marché, sont la propriété des riches marchandes; elles ne sont plus des poissardes, ce sont des dames qui rendent le pain bénit à la paroisse, sont patronesses d'établissements de charité, ont quitté le bonnet aux dentelles flottante, portent des robes de soic, des chapeaux de velours, des châles de cachemire français et vont aux féeries du Cirque-Olympique, aux drames des théâtres de la Gaîté et l'Ambigu-Comique, quelquefois même aux pièces du théâtre du Gymnase-Dramatique.

En parcourant les places, vos regards s'arrêteront peut-ètre sur de jeunes marchandes au maintien poli et chaste; vous serez étonné de ce contraste entre leur attitude et leur profession : si vous vous adressez à elles vous en recevrez une réponse en termes affables et obligeants; ce sont les filles des capitalistes de la

balle; les mères voulaient leur donner une éducation brillante, les saire élever, mais une irrésistible vocation les a ramenées à la halle; elles sont sort riches, leur dot prête, elles épouseront des négociants de la rue des Bourdonnais, à moins que les vaudevilles du dimanche ne leur tournent la tête et ne les jettent au théâtre. Leurs sœurs d'ailleurs sont dans un pensionnatà Picpus, parlent anglais, savent l'histoire naturelle, touchent du plano et chantent les romances de mademoiselle Louïsa Puget.

A quelques pas des balles on rencontre une sombre et étroite galerie, tout encombrée de vieux habits, de hardes fanées et de lambeaux d'étoffes : ce sont les piliers des halles, les gémonies du luxe parisien. Quelques rues séparent l'endroit où le travail gagne la tranquillité et la fortune, et celui où la débauche vient vendre son dernier haillon.

## CHAPITRE IX.

## La Rotonde du Temple.

On ne saurait assez louer un écrivain qui tient sa plume en bride, et résiste à l'enivrant plaisir de faire parader sa phrase ou d'étaler aux yeux les plis étoffés de sa période.

Ce noble effort acquiert même tous les caractères de l'héroïsme quand le sujet, tel qu'il se présente à l'auteur, sujet docile, élastique et souple, semble aller au devant de sa faconde et tendre le cou de lui-même au joug sleuri de la rhétorique.

On nous accordera que le Marché du Temple est un peu parent de ces sujets-là.

Il est hors de doute qu'un faiseur de lignes, pour peu qu'il sache son monde, vous barbouil-lera lestement quelques douzaines de pages sur ce bazar effroyable, sur ce gouffre sans fond, dirait-il, où vient s'engloutir tout ce qui a brillé sur terre: enfer du Dante, ajouterait-il, enfer aux sept cercles lamentables, où tout s'éteint, tout pâlit, tout se brise!.. Et là dessus, si votre homme a l'esprit meublé de détails historiques, attendez-vous à un déluge de dates et de citations. L'érudition de nos jours a ses saiblesses. On lit si peu de livres sérieux, on a si peu de loisir,

tant le présent nous absorbe, pour s'occuper du passé, qu'on se laisse facilement éblouir par l'air supérieur d'un bouquiniste qui vous jette quelques millésimes à la tête. Aussi le savant, à peu près sûr de son triomphe, garde-t-ll généralement peu de mesure dans ses exhibitions chronologiques.

« Monsieur, vous dira le pédanti percé aux coudes, que vous aurez la maladresse d'interroger sur le Marché du Temple, monsieur, je suis sâché de vous l'avouer, mais je dois à ma conscience de convenir que vous me paraissez d'une simplicité fabuleuse. Eh quoi! mon cher monsieur, vous ignorez que le commerce des vieux habits. du vieux linge et des vieilles tiges de bottes, remonte, pour la ville de Paris, à la plus respectable antiquité! Juste ciel, d'où sortez-vous! Un édit de 1278, monsieur, remarquez cette date, monsieur, un édit de Philippe-le-Hardi, lai-même, monsieur, porte en toutes lettres : « qu'il sera construit des balles, avec piliers et galeries, le long du mur servant de clôture au cimetière des Innocents, » et là, je vous prie, monsieur, de me prêter toute votre attention, et là, dis-je, qu'il serait placé de pauvres semmes et de misérables personnes, ce sont les propres termes de l'édit! pour y vendre de vieux souliers, de la friperie et de méchants cuirs!

« Mon cher, continuera le magister d'un ton

de plus en plus renversant, vous êtes crasseux d'ignorance. Je vous cite-là les rudiments de l'histoire! Un élève de sixième vous dira, qu'avant l'établissement du Temple, comme marché, il se tenait tous les lundis une foire sur la place de la Grève, qui s'appelait la foire du Saint-Esprit. Ces jours-là il n'y avait jamais d'exécution et chacun y procédait à sa toilette, toilette plus riante assurément que celle dont messire le bourreau s'occupait, les autres jours de la semaine, envers les clients qui lui passaient par les mains. Les fripiers étalaient là de préférence des habillements de femmes et d'enfants, parce que ces créatures faibles et vaniteuses étaient plus portées que les hommes aux tentations du malin. Quand le sexe contemple des ajustements féminins, a dit un auteur du siècle dernier, il a dans la physionomie une expression toute particulière; ce qui donnerait à croire que les halles du Saint-Esprit offraient à l'œil de l'observateur plus d'un groupe animé, plus d'une attitude imprévue... »

Voilà ce que vous dira l'érudit, et s'il s'en tient là, le supplice sera tolérable; mais quoi! est-ce qu'un érudit s'arrête? Est-ce qu'un érudit qui possède tant bien que mal un auditeur se résout si vite à le lâcher? Rien ne ressemble mieux à un érudit que l'avare Achéron dont il est parlé dans Phèdre; pour qu'un érudit làche sa proie, il faut, pour le moins, que vous lui

ayez fait le sacrifice de tous les boutons de votre habit; encore trouvera-t-il moyen de vous saisir au nœud de votre cravate et de continuer en ces termes:

« Vous parlez du Temple, monsieur, mais savez-vous ce que c'était que le Temple ? i'avezvous jamais vu? Figurez-vous une grosse vilaine tour flanquée de quatre tourelles, et accroupie sur des fossés fangeux. Les berses à double rang de crocs qui hérissaient les guichets étaient les mâchoires de ser de ce monstre de granit. Ténare insatiable, où il y avait bien des pleurs et bien des grincements de dents! Moi qui vous parle, monsieur, j'ai vu les tricoteuses errer la nuit autour de cette forteresse, flairant l'haleine d'un soupir royal, ou rugissant au bruit d'un sanglot porté sur l'alle du vent qui hantait les meurtrières... C'étaient de hideuses suries! Elles me faisaient l'effet d'être les seules chauvessouris dignes de ces lieux funèbres.

Virginei volucrum vultus, fædissima ventris, Proluvies....

» Ce qui était vrai, pour la plupart du temps.

» Cette tour, mon cher monsieur, datait de 1212; elle sut bâtie par un srère Hubert, trésorier des Templiers, brave et digne homme à ce qu'il paraît, car il sit diablement bien les choses, tout intendant qu'il était. Vous ne sauriez vous imaginer le bruit que menaient ces guichets et

ces poternes. C'était un cliquetis de chaines à vous tenir, quinze jours durant, les cheveux dressés sur la tête. La nuit, les gens du quartier s'éveillaient en sursaut à ce grincement de serrailles. On entendait rouler un fiacre autour duquel piétinaient des chevaux, et le bourgeois, qui risquait le nez hors de la fenètre, voyait des lames nues briller d'un restet rouge à la lueur des flambeaux; le flacre s'arrêtait, un homme blême et en désordre en descendait le marchepied, et alors la grosse porte s'ébranlait sur ses gonds... C'est ainsi que je vis entrer Cadoudal, le grand pâle, comme les portières du temps l'appelaient. Mais, j'y songe, vous, monsieur, qui prétendez écrire l'épopée du Temple et des marchands d'habits, vous ignorez sans doute que les fripières et les rapioteuses jouèrent un très grand rôle dans la conspiration de Georges. Il y eut sept semmes impliquées dans le procès, et trois d'entre elles rapiotaient, c'est-à-dire remettaient les vieilles nippes à neuf pour les revendre aux fripiers.

» Marie Hizay, que j'ai connue, était rapioteuse; ce qui ne l'empêchait pas d'avoir le cœur tendre, bien au contraire. Elle était connue depuis la place Maubert jusqu'à Saint-Étiennedu-Mont pour la plus joile fille qui eût fait battre le cœur des marchands d'habits. Tous avaient pour elle, quand elle montait la montagne, un regard et un soupir. Mais la belle Marie était

médiocrement flère de ces hommages, et portait plus haut ses affections et ses vœux. Dans une petite chambre, au nº 32 de la rue Ste.-Geneviève. se cachait un proscrit; la chambre était celle de Marle, et le proscrit se nommait Georges Cadoudal. C'est là qu'il demeurait encore lorsqu'il fut arrêté, rue de Seine, dans le fameux cabriolet que conduisait d'Hozier. Marie fut au nombre des quarante-huit prévenus; on la mit aux Madelonnettes. Elle montrait une sérénité douce et calme pendant les premiers jours de son incarcération, mais ayant été souillée, on trouva sur elle une amulette qu'on lui enleva. Depuis ce jour, elle perdit tout courage comme toute résignation, ne répondit plus aux juges, repoussa tous les avocats qui s'offrirent pour sa défense, et demanda comme une miséricorde qu'on la voulût bien faire mourir. J'ai vu de mes propres yeux cette amulette au gresse parmi les pièces de conviction. C'était un médaillon représentant d'un côté une croix saite en satin blanc avec une bordure noire, placée sur un fond de satin rose. Derrière ce médaillon on voyait un petit morceau d'écorce d'arbre avec ces mots: Parcelles de la vraie croix, vénérées à la Sainte-Chapelle de Paris et dans la collégiale de Saint-Pierre à Lille. Au-dessous et à la main on lisait : Donné à Marie par Georges Cadoudal, le 1.er mai 1804. Marie subit deux ans d'emprisonnement, et j'eus l'occasion de la voir

vingt ans plus tard dans une singulière circonstance... »

Ici notre conteur essaie de reprendre haleine, et nous profitons de cet événement pour nous enfuir à toutes jambes du côté de la Rolonde, où nous avions dessein, en commençant ce chapitre, de conduire le trop patient lecteur.

- Enfin nous y voilà! Traversons le marché si c'est possible, et atteignons la Rotonde avant que notre discoureur impitoyable ait orienté sa poursuite. Faites bien attention à ces quatre immenses hangars rangés sur deux lignes parallèles, et divisés en cinq arches pour les deux premiers, et en six pour les deux seconds. C'est ie marché. Prenons l'avenue du milieu, mais passons vite, et ne jetons pas un regard trop curieux sur ces files d'étalages, rangés par catégories sous le regard des promeneurs. Passons vite, vous dis-je, car au moindre pas. moindre coup-d'æil quêteur qui vous désignerait comme chaland, aussitôt vingt, trente, cinquante voix se croiseraient à vos oreilles, insultant toutes les notes de l'octave, et formant le plus infernal des charivaris. Femmes, chiens, marmots, tutti quanti sortiront de leurs ayons respectifs ( nous reviendrons sur ce mot-là ) et vous happeront aux jambes, à la gorge, à l'habit, partout où vous êtes saisissable. Une fois empêtré dans cette chausse-trappe, vous ètes perdu. En deux tours de main vous voilà dans le labyrinthe inextricable que sorme l'intérieur du marché. Vous cherchez une issue, mille se présentent, et toutes, dans leurs sinuosités perfides, vous ensoncent davantage au sein de ce chaos. A chaque pas, des doigts crochus s'alongent, jettent le grapin sur vous, et une voix criarde entonne, sans vous faire grâce d'un article, la longue énumération des objets, comme neufs, entassés sous vos pieds. — Par ici, monsieur, par ici! de belles redingottes à la dernière mode, des pantalons à dessous de pied, ça n'a été mis que deux fois, ça sort du Mont-de-Piété, mon bon monsieur, mon joli monsieur, venez, on vous arrangera. — Youlez-vous troquer votre queue de morue contre un frac à la française? — Désirez-vous un castor, tout poil de lapin, c'est un vrai velours, touchez-mol ça, c'est pour rien, c'est le dernier qui me reste. - Un giiet de poil de chèvre, monsieur, des gants pour bals et soirées, monsieur, ça n'a été lavé qu'une fois, monsieur, c'est blanc comme de la caillée. — Des cols, des cravates, un parapluie, un beau clissoir, monsieur! — Une charmante robe en soie puce, ma belle dame, des camisoles pour le matin, donnez-vous la peine de palper ce molleton, c'est à pleines mains, une duchesse se fourrerait de ça jusqu'aux talons, ceci vient de la reine d'Angleterre, c'est sa chemise de noces. mademoiselle, elle sent encore l'eau de rose. vous m'en direz des nouvelles. — Achetez-moi

cette capote, vous n'en retrouverez pas l'occasion. — De quoi! mais dites donc un prix! — Voulez-vous des cosmétiques, j'ai de l'eau de Ninon pour la peau. — J'ai de la pommade du lion, mon petit monsieur! j'ai de la pommade de chameau, madame, j'ai de la graisse d'ours, j'ai de la moelle de renard, j'ai...

Il y a des esprits chagrins qui prétendent que la vieille Lutèce, à force d'employer le badigeon à haute dose, aussi bien pour recrépir ses mœurs et ses institutions que pour rapetasser ses monuments publics, a perdu le caractère d'originalité qui convenait si bien à son antique origine. Si ces ennemis de la truelle constitutionnelle se fussent promenés dix minutes dans le marché du Tempse, cherchant comme nous à sortir de cette trame serrée de ruelles, de couloirs sombres et de passages qui se croisent dans tous les sens autour de mille échoppes formées de quatre morceaux de toiles, ou de quatre planches pourries clouées sur quatre piliers noircis, nous aimons à croire qu'ils eussent reconnu sans peine pour une ride des moins fardées ce repaire grouiliant, bruyant et puant de la vieille capitale. Bien que l'établissement des halles du Temple soit d'une date assez rapprochée, on peut dire que là se sont réfugiées toutes les mœurs du vieux négoce. A voir ces auvents ouverts au jour le jour, ces étalages de guenilles rensermées le soir dans de grands bahuts de chêne, ces comptoirs que le rabot n'a jamais nivelés, on se croirait à cent lieues ou pour mieux dire à cent siècles des éblouissants bazars du Paris moderne. Un demi-jour percant à peine l'atmosphère humide plane sur un monde à part, et frappe des groupes et des figures empreints de la fantaisie flamande. A quelques uns des ayons se voient accrochés des oripeaux de théâtre, manieau court, pourpoint pallleté, hauts-de-chausses à crevés, André Ferrare. feutre ombragé de plumes; plus loin c'est la garde-robe exhilarante du carnaval, le loup de velours noir, le domino, le titi, l'écharpe du débardeur, le casque extra-chicard ou le catogan du malin. Tout cela se heurte dans la mêlée à des plumes, des sleurs, des mantes, des crispins, des dentelles, appartenant à nos costumes de ville. C'est un désordre relevé d'un cachet bizarre, singulier d'aspect et d'allure. Quelquefois au détour d'une échoppe où se balancent des toilettes modernes, l'œil aperçoit une femme élégante, se glissant dans l'ombre, et disparaissant derrière un rideau de serge. C'est une cliente. Telle mantille que vous voyez là pendue par une sicelle, brillera le soir à l'Opéra.

Les halles du Temple contiennent mille huit cent quatre-vingt-huit places, que les naturels de la contrée appellent des ayons; ces ayons se louent à la semaine, à raison de trente-trois sous, et se paient d'avance. Les halles appar-

tiennent à la ville. Chaque fripler emporte le soir sa pacotille ou la serre dans de grandes caisses fermées d'un cadenas, pour l'étaler de nouveau le lendemain entre neuf et dix heures. Excepté les comestibles, les matières d'or ou d'argent, et les pierres précieuses, tout peut se vendre au Temple. Les halles sont divisées en plusieurs zones, suivant le genre du négoce. Le vieux linge, les vieilles chaussures, les chabeliers, les quincailliers, la batterie de cuisine, les ferrailles sont d'un côté; de l'autre sont les tailleurs, les toilettes de semmes, les chiffons, les habits de théâtre, les vieilles fourrures, les rubans, les sleurs, les marchandes de modes. Ne croyez pas que la modiste du Temple soft queique chose qui ressemble à la vive et fringante grisette du passage des Panoramas. Toutes les figures qui habitent ces ténèbres humides sont hâves, rechignées et maladives; les voix sont stridentes, les gestes anguleux, et les regards n'ont d'autres flammes que celles de l avidité. . . . .

Il faut distinguer le Marché de la Rotonde. L'un et l'autre ont été bâtls dans le vaste enclos qui appartenait à la bastille du Temple et qui fut vendu, par bail emphytéotique. en 1779; mais; la Rotonde est de soixante-douze ans plus vieille que le Marché. Ah! si notre savant de tout à l'heure avait retrouvé notre piste, que nous yous dirions de choses précieuses sur tout cela'! Mais, par Minerve! n'est-ce pas lui que voilà, marchandant de vieilles bottes et épuisant toute sa dialectique pour obtenir quinze centimes de rabais? O science!..

« Ah! nous dit le pauvre diable en nous abordant d'un air beaucoup moins rodomont, vous le voyez, monsieur, je m'amuse à étudier ces mœurs originales, et à juger par moi-même de la ténacité du brocanteur. On ne saurait se livrer assez à ce genre d'expérience. Le savant doit tout voir par ses propres yeux... Mais je m'apercois que votre curiosité est captivée par la Rotonde elle-même. A vral dire. Perrard de Montreuil, qui en traça le dessin en 1781, ne fit pas une œuyre irréprochable. Cette forme obionque est disgracieuse, et ces portiques manquent de hardiesse et de légèreté. La Rotonde a 37 toises dans sa longueur et environ 18 dans sa largeur. La cour qui est au centre, étroite, sombre et monotone, est de 23 toises sur 6. La Rotonde, ainsi nommée parce que l'édifice se termine à ses deux extrémités par une forme circulaire, a 44 arcades, soutenues par des co-Jonnes toscanes, qui offrent une galerie couverte sous laquelle s'ouvrent des boutiques assez mal éclairées. Ces boutiques ainsi que les appartements qui sont au dessus se louent à un prix modéré: mais la moindre petite chambre se payait au poids de l'or, il y a cinquante ans, époque où l'enclos du Temple servait encore de refuge aux débiteurs, banqueroutiers, faussaires et coquins de toute espèce. C'était le Whitefriars de Paris, notre Alsace, notre Canongate, et je puis vous assurer que son aspect ne le cédait en rien aux repaires de Londres et d'Edimbourg. Chacun des drôles qui habitaient ce refuge y apportait une industrie quelconque, et c'est à cette circonstance que le commerce actuel de la Rotonde doit son origine Sur les cinquante fripiers qui suspendent leurs gueniiles à ces colonnes toscanes, dépouilles opimes d'un genre tout particulier, il y en a trente au moins qui descendent de père en sils des anciens résugiés. A propos, voyez-vous cette haute muraille qui longe la Rotonde du côté du midi, ainsi que les onze grandes arcades du marché? ce sont les jardins d'une communauté religieuse bâtle sur le terrain même où s'élevait la terrible tour des Templiers. Oui, monsieur, le pied mignon d'une jeune pensionnaire foule aujourd'hui le sol où résonnait jadis l'armure des chevaliers en manteaux blancs. Mals ce que vous ignorez sans doute, c'est que le Temple, après l'exécution des Templiers, devint le chef-lieu du grand-prieuré de Malte, et que le dernier grand-prieur de cet ordre fut le duc d'Angoulème, actuellement en exil...

- Pardon, monsieur, si j'interromps vos souvenirs, mais dites-moi ce que signifie cet attroupement qui se forme entre le marché et les portiques et qui semble s'accroître à chaque instant?

- Quoi! vous n'avez jamais vu le carreau! cette foule est exclusivement composée de marchands d'habits. Ne les reconnaissez-vous pas à leur plaque numérotée, et surtout à leur épaule chargée du butin qu'ils ont fait la veille en parcourant les rues de la capitale? Il est onze heures du matin; le carreau durera jusqu'à deux heures de l'après-midi. C'est le Tortoni du Temple. 1ci, ies vieux habits ont un cours aussi chanceux que celui du trois pour cent. Si la redingote est abondante, il est infaillible que la redingote baissera. On a vu les pantaions à blouse tomber en quelques minutes à vil prix. et les gilets en poil de chèvre s'élever à des taux incroyables. En 1830, le lendemain des trois journées, on avait des habits de cour pour cent sous, y compris le cordon bleu. Quinze jours après, on les couvrait d'écus, et encore n'en trouvait-on pas. Vous le croirez si vous voulez, monsieur, mais les fortunes ont ici leur bascule tout comme dans les coulisses de la Bourse. On cite des gains scandaleux et d'effroyables ruines. Je connais dans la rue du Bac, un hôtel spiendide dont le propriétaire, maître Pautrel, possède trente mille livres de rentes. C'est un fort gaiant homme, magnifique autant que seigneur de France, et qui sortit en sabots d'un petit village de la Normandie pour s'en venir à Paris

raccommoder la faïence et rapioter le vieux. Car ii faut vous dire, monsieur, que tous les marchands d'habits sont Normands, ainsi que les cochers de flacre, les tailleurs de pierre, les marchands de salade et les prêteurs sur gages Les marchands d'habits sortent de tous les petits villages avoisinant Mortain, Vire, Avranches, Carouge, Sourdeval. Il y a des hamaux, tels que Saint-Laurent, Saint-Poix, Montjoie, Mesnilgibert, Cuves et autres, dont les hommes s'expatrient, bien avant l'âge de raison, pour venir à Paris spéculer sur les fonds de culottes. Ne croyez pas pourtant qu'ils entrent-de plein saut dans tous les secrets du métier. Il y a plusieurs degrés d'initiation. Le petit bas-normand dans la pouchette de qui sa mère a glissé deux pistoles, avant de le quitter au premier détour du chemin, pousse droit à Paris, et y fait son entrée par la barrière de l'Étoile, absolument comme une princesse de Mecklembourg. De là vous le voyez s'enfoncer dans la première rue qui se présente, et accoster le premier marchand d'habits qui passe.

C'est toujours un pays. Le pays prend le marmot par la main, lui fait traverser les quais, le Pont-Neuf, tout le quartier latin, la place Maubert, et vous le remise au septième étage d'une maison quelconque de la rue Sainte-Geneviève. Le chenil est déjà occupé par une demidouzaine de jeunes gaillards qui rapiotent.

- Comment que tu t'appelles? demande le pays au moutard bas-normand.
  - Jérôme Barbot.
- Eh bien! Jérôme Barbot, voici tes appartements, ça te coûtera six sous par semaine, et t'auras cinq pouces de large dans le lit commun, c'est la mesure. Avec ça, deux sous de soupe, quatre sous de fripaille, deux canons par jour, et te v'là niché. Voyons tes mains?

Jérôme Barbot montre deux éclanches de veau d'un rouge violet.

— T'as des abattis de duchesse. Ça raccommodera joliment la terre de pipe; marchais, marchais! nous te mettrons peut-être aux vieilles bôtes... si t'es sage.

Le pays s'en va, Jérôme Barbot se couche, dort vingt-quatre heures sans sourcilier, et le surlendemain, dès l'aube, il se rend chez le pays, lequel le repasse à un autre pays, qui lui met deux tessons, des clous et du mastic entre les mains. Ici commencent les hautes destinées de Jérôme Barbot. Selon les promesses de son protecteur, le jeune néophyte passe promptement du raccommodage de la faïence à l'achat des têtes de clous et des bouteilles fêlées; puis, s'élevant à un genre d'exercice plus ambitieux, il tente les difficultés ardues de la tige de botte et du chapeau défoncé. Bientôt, ne connaissant plus d'entraves, son génie atteint aux plus délicates fluesses du pantalon avec ou sans des-

sous de pied, du gilet à châle ou sans châle, voire de l'habit à pans larges ou efflanqués Il se familiarise en même temps avec tous les détours de la plus haute psychologie, en ce sens qu'il étudie l'homme à l'état de créature passionnée qui veut vendre dix sous ce qui n'en vaut que cinq.

Vous croyez bonnement, mon cher monsieur, que toute l'adresse d'un marchand d'habits est d'acheter à bas prix; vous vous trompez. Le premier axiome du métier est d'acheter cher, parce que de cette façon on fait plus d'affaires, et si le bénéfice est moindre on se rattrape largement sur la quantité. Un autre principe de la science est de régler l'achat sur le cours des saisons. Soit un pantaion de cuir-laine; si vous le vendez au mois d'août, Jérôme Barbot vous alléguera que c'est un pantalon d'hiver et qu'il faudra le garder trop long-temps en magasin. Si, au contraire, vous l'offrez au mois de décembre, le même Jérôme pensera avec raison que pour vous défaire d'une pareille nippe, dans un pareil mois, il faut que vous soyez pané, et le Jérôme utilisera la découverte. Dans ces deux cas, il est votre maître. Un marchand d'habits connaît tous les replis du cœur humain. Tel qu'il est, ainsi posé en sace de nos plus cuisantes misères intimes, tel que le fait l'expiotation de ces misères, c'est l'animal le plus dissimulé du monde connu. Il contracte un certain regard conché et sommeillant que rien ne saurait animer. Sa voix n'a que deux notes, celle de son cri d'abord, un vrai cri de corbeau, et puis celle qui lui sert pour négocier. C'est une note claire, nette, impassible.

Chaque jour il traite de gré à gré avec d'immenses douleurs, avec la faim souvent, d'autrefols avec les passions indomptées du joueur. de l'ivrogne, du débauché. Jérôme Barbot flaire la situation du premier coup, devine les larmes cachées au plus profond de la prunelle, et de sa voix limpide rabat de suite cinquante pour cent sur le prix demandé. Le marchand d'habits ne s'est pas promené trois mois qu'il se transfigure: son nez s'effile, ses lèvres s'amincissent, son œil s'arrondit, toute sa face s'amaigrit et s'alonge, il tourne au renard. C'est à peu près vers ce temps qu'il songe à la reproduction de son espèce, mais il ne s'accouple jamais qu'à une payse. Tous les villages de la Normandie expédient leurs filles à cet usage. On se câline, on s'épouse et on s'établit, c'est la règle. La semme refaçonne, rapiote et remet à neuf; le mari se promène, fait le carreau, amasse quelques sous et finit par prêter à vingt pour cent sur les reconnaissances du Mont-de-Piété. Plus tard, 11 escompte à la petite semaine, place ses épargnes en bonnes terres du Calyados, devient censitaire. apprend à signer son nom et se fait nommer député... à moins qu'il n'accepte tout de suite la pairie.

- Diable! je ne croyais pas le métier si bon...
- J'avoue, reprit notre cicérone, qu'il a ses avantages; cependant il faut bien se garder de croire à tout ce qu'on en dit. Vous entendrez raconter vingt contes bleus de marchands d'habits qui ont fait des trouvailles fabuleuses dans les poches d'un vieux carrick, ou entre la doublure d'une culotte; mais, de toutes ces histoires, il n'y en a qu'une de vraie, celle qui concerne la culotte, et pour peu qu'elle pique votre curiosité...
- Comment donc, monsieur! mes oreilles sont fort à votre service... si toutefois votre histoire a des dimensions raisonnables.
- Je vous promets d'être bres. Une pincée de tabac et je commence.

Le vieux bavard alongea les doigts dans notre tabatière, et autant qu'il nous en souvient parla dans les termes suivants :

Aventure d'une culotte en satin turc, pour faire suite à l'Histoire parlementaire de la Révolution française.

En ce temps-là les sans culottes jouissaient de l'estime la plus exagérée, et il n'y avait que M. de Robespierre qui osât montrer sa jambe coquettement recouverte de bas de soie chinés. Ceux donc pour qui l'exhibition du molet n'eût pas été d'un irréprochable civisme, faisaient disparaître à tout prix l'accoutrement suspect.

Les marchands d'habits en donnaient ce qu'ils voulaient; le plus souvent ils n'en donnaient rien du tout, et même recevaient-ils outre la culotte un généreux pour-boire, tant déjà c'était une rude besogne que de se charger les épaules de ce vêtement, devenu très peu nécessaire.

Nous ne prétendons point insinuer ici que le gouvernement de M. de Robespierre n'avait pas ses petits défauts; quel est le gouvernement au monde qui ne les a pas? Mais ce qu'il faut bien avouer, c'est que les marchands d'habits ont conservé le plus touchant souvenir de cet homme charitable, et qu'en les pressant un peu, ils le mettraient volontiers au nombre des bienfaiteurs de l'humanité. Tous vous diront qu'à cette époque, depuis Avranches jusqu'à l'extrémité du pays d'Auge, ce n'était qu'une voix sur ce bon M. de Robespierre qui rendait des décrets contre les culottes et mettait ainsi à vil prix le velours, la sole, la pluche, la ratine, le gros de Naples et toutes les riches étoffes ayant cours dont elles étaient taillées. On racontait des coups de filets qui dépassaient toute idée, et les cervelles bas-normandes travaillaient au point de menacer Paris d'une invasion; ce qui eût peutêtre, malgré la victoire de Jemmapes, compliqué singulièrement la situation des choses.

Parmi ceux que les culottes parisiennes avaient attirés du sin sond de la Manche, on remarquait Danjoux, jeune gars de bonne venue, avec des

yeux à sleur de tête, et le plus beau nez de . fouine qui se sût jamais rencontré.

Danjoux se serait damné pour un écu de six livres; il se fit sans-culotte, si l'on peut donner ce nom à un homme qui achetait de toutes mains ce genre de chausses, et qui choississait les plus mûres pour les ajuster à son usage. Mais, il faut le dire, nui ne portait le bonnet rouge d'un air plus tranche-montagne, et ne déclamait aussi haut contre ces chiens de ci-devant qui osaient encore, malgré M. de Robespierre, arborer la culotte, ce vètement de Pitt et de Cobourg.

Danjoux appelait cela faire venir l'eau sous le moulin, en d'autres termes faire abonder la culotte.

Une fois les culottes en magasin, Danjoux les prenaît une à une, les découpait, les dépècait, les démembrait, et de la peau de celles-ci, de la moire de celles-là se faisait aux piliers des halles un revenu net et liquide. Aussi se considérait-il avec une certaine satisfaction intime, comme acquéreur de biens nationaux; seulement quand survint la débâcle des assignats, Danjoux tira son bonnet rouge sur l'oreille gauche, et conclut qu'il valait mieux acheter les culottes des ci-devant que leurs parcs et leurs châteaux.

Mais Danjoux devait bientôt reconnaître que les marchands d'habits ont ceci de commun avec les conquérants du monde : Q'arrivé sur le faste, en aspire à descendre.

Danjoux atteignit ce satte dangereux par une soirée de février 1793. Q'on se le représente un instant dans une chambre à soupente d'une superficie de six pieds carrés, ouvrant sur les toits par une senêtre à tabatière, et tapissée de nippes. Les tas de vieilles défroques qui n'ont pu trouver place le long des murailles, ne laissent que l'espace strictement nécessaire pour la petite table et l'unique chaise qui sorment tout le mobilier du logis. C'est devant cette table et à la lueur d'une lampe économique que Danjoux travaille avec ardeur au dépécement d'une culotte en satin turc doublée de peau de chamois. Danjoux accompagne d'un ça ira en richi de roulades le bruit cadencé de ses ciseaux, car il faut savoir que Danjoux était d'un naturel fort agréable. Mais tout à coup voilà que ses ciseaux, qui fliaient le long d'une couture avec une dextérité mer veilleuse, rencontrent une résistance inaccoutumée. Danjoux cesse son ça ira en reconnaissant que ça ne va plus. Il tâte, il fouille, il entr'ouvre délicatement l'étoffe du bout de ses ciseaux, et fait sauter enfin une petite pierre que le hasard ou toute autre circonstance avait logée entre le satin turc et la fine basane qui lui servait de doublure. La pierre ainsi chassée de sa niche décrit une parobole lumineuse et va tomber sur la table en reflétant par mille éclairs la pâle lumière du

lampion... On eut dit qu'une étoile venait de se laisser choir du plasond.

La pierre étincelante était un diamant de la plus belle eau.

Danjoux était brocanteur à la douzième puissance. Il prend le joyau, l'examine, le pèse dans le creux de sa main avec un sang-froid sublime, et le reposant ensuite à portée de la lumière, il vit celle-ci courir sous chaque face du diamant comme une ondine qui se sut jouée entre les parois roses et bleues de son pa!ais.

— Je viens de trouver trente mille francs, dit Danjoux. Ensuite il acheva de découdre sa culotte. La nuit il rêva qu'il s'établissait rue Saint-Honoré dans un bei appartement de quatre pièces, et ce songe lui porta à la tête.

Il est avéré que la joie est une espèce de folie. Quand on est fou, on fait des sottises. Danjoux en commit une qui n'a pas de nom. Il courut le lendemain chez un lapidaire pour lui vendre son diamant. Le lapidaire, qui vit l'émotion de Danjoux et la culotte dont il était vêtu, prit son diamant, et lui mit la main sur le collet. Il crut avoir affaire à quelque aristocrate en fuite, ou au moins à l'un de ses domestiques. Il faut savoir qu'il entrait dans le système du lapidaire de faire empoigner quiconque venait lui vendre des bijoux, attendu que les objets lui restaient pour prix de sa capture. Il avait déjà doté deux de ses filles à ce métier-là.

Danjoux sut donc empoigné, écroué, interrogé et oublié dans une basse-sosse de l'Abbaye. Sans le rapidaire qui désirait saire guillotiner sa prise pour retirer le diamant du gresse. Danjoux serait demeuré perdu dans les cryptes de l'Abbaye avec la sourmillière de ses compagnons d'insortune. Mais le lapidaire, à sorce de marches et de sollicitations, réussit à le saire mettre au rôle, et Danjoux comparut devant le tribunal révolutionnaire. M. Fouquier-Tainville lut l'acte d'accusation, d'où il résultait que le nommé Danjoux, agent de Pitt et de Cobourg, dans le but parricide de savoriser la suite d'un ci-devant, avait tenté d'échanger un diamant contre des assignats.

Danjoux essaya de démontrer qu'en préférant des assignats à un vil joyau, il avait sait preuve de patriotisme ainsi que de confiance dans la République une et indivisible; que les ci-devant au contraire, qui assectaient de mépriser les assignats, les eussent volontiers échangés contre des pierres précieuses, celles-ci étant d'un transport agréable et d'un cours insiniment plus solide chez le lâche étranger.

Mais M. Fouquier-Tainville, ayant répliqué victorieusement que cette apparence de contradiction dans la conduite du prévenu n'avait été que l'effet d'une ruse pour mieux dépister les gardiens incorruptibles de la liberté, appela sur l'impertinent discoureur toute la sévérité des lois.

En conséquence Danjoux fut, séance tenante, condamné à la peine de mort.

Heureusement qu'en ce temps-là on n'avait pas le temps de tuer tout le monde; d'ailleurs M. de Robespierre à qui, chaque soir, on présentait la liste des gens à raccourcir, avait beaucoup d'autres noms à marquer d'une croix rouge que celui d'un obscur brocanteur de la rue Sainte-Geneviève. De telle façon que celui-ci prit patience, et atteignit, à petites journées, celle du 9 thermidor, qui eut pour esset de remettre en liberté la France et notre ami Danjoux. Mais le pauvre cher homme était destiné à perdre la tête! Quand il se retrouva dans sa chambre de six pieds carrés, et entouré de ses guenilles, il résléchit que s'il rattrapait son diamant, il louerait le bel appartement de quatre pièces rue Saint-Honoré, et entreprendrait le grand brocantage. Danjoux d'ailleurs avait un nez excellent, et il sentait venir une affaire superbe avec les habits bleu-barbeau de messieurs de la Convention. Si bien qu'il alla trouver des gens de loi et de chicane qui lui assurèrent qu'en plaidant contre le lapidaire, ensuite contre le greffler de la justice criminelle, qu'en plaidant aussi contre le ministère public, contre les juges, et s'il le fallait contre le comité de salut public, il serait infailliblement réintégré dans la possession de son diamant. Plaider!.. Deux. quatre, six procès!.. Danjoux s'attendrit comme un bas-Normand qu'il était, et se mit incentiment à la besogne.

En 1824. Danjoux plaidait encore, et vivait par jour de quatre sous de pommes de terre frites pour pouvoir payer son avocat sur le gain presque chimérique que le vicillard essayait encore de réaliser en revendant au Temple des savates et de la ferralile. Quand je le connus, il élait logé au n.º 32 de la rue Sainte-Geneviève, dans les cembles de cette même maison qui abrita Cadoudai. Danjoux, qui vouiut me consuiter sur son affaire, me montra en passant une grande semme décharnée qui avait des cheveux gris, quoique encore jeune. Elle était portière du logis, et s'appelait Marie-Michel Hizay. Pauvre femme! Elle voulait mourir à la même place où son cœur, vingt ans auparavant. avait été frappé...

Danjoux était fou, mais d'une folie douce et quasi riante. Ses accès les plus forts consistaient ordinairement à chercher un escompteur qui lui avançat cent sous sur le prix de son diamant. Ces accès-là le prenaient l'hiver par vingt degrés de froid, lorsque le pauvre vieux bonhomme grélottait dans son chenil sans couverture et sans seu...

Il mourut la veille du jour où son affaire devait être mise au rôle. Je ne sais trop ce qu'est deveaue Marie. »

Aiasi paria l'érudit, et à voir le triste équi-

page du cher homme, je fus sur le point de Ini demander s'il lui était arrivé, à lui aussi, d'être volé par la république. Mais je n'en eus pas le temps, car il me it un salut rapide et se dirigea presque en courant vers l'un des ayons du marché, dont les étagères ployaient sous des monceaux de feutres et de castors passablement avariés. La déesse du lieu courait des bordées devant la porte, le chef coissé du plus jeune de ses chapeaux, et occupée de lancer sur les chalands d'agaçantes œillades. Elle accueillit le savaut par une bourrasque d'injures entremêlées de gestes si expressifs que je fus curieux de m'enquérir du motif de cette scène. Je m'approchai donc, et le savant, aussi confus de ma présence que des épithètes un peu risquées dont il était l'objet, s'inclina néanmoins avec assez de grâce, et se redressant ensuite de toute sa bauteur:

--- Monsieur, me dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter mon épouse.

## CHAPITRE X.

Les spécialités parisiennes.

Spécialité!..

Voici un des mots les plus révolutionnaires et les plus pétulants de notre patois parisien. Le jour que Spécialité sut découverte par Sa Majesté L'Industrie, reine de France et de quelques lieux circonvoisins; ce jour-là, dit-on, Mercure, dieu spécial des marchands et de plusieurs autres spécialités sociales, frappa par trois sois de son caducée le fronton de la Bourse, et jura par la barbe de Proserpine que le mot lui paraissait joli.

Le vieux messager de l'empyrée avait on ne peut plus raison. Spécialité est une de ces expressions heureuses, éloquentes, parfaites, coulées d'un seul jet, et qui se produisent d'ellesmèmes à la vénération de l'esprit. Ce fut, dès l'heure de sa naissance, un mot tout élevé, plein de finesse et de rouerie, grand, fort, et tapageur en diable. A l'instar de tous les petits princes arabes de M. Galland, Spécialité eut pour nourrice une fée puissante, une fée miraculeuse, qui dota le nouveau-né de toutes sortes de dons et de richesses : la fée Commandite, cette même fée qu'un instant l'on soupçonna

d'avoir trouvé la pierre philosophale. Si bien que Spécialité eut tout de suite une nuée de courtisans à sa suite. D'abord, elle pénétra dans la Bourse comme dans une ville conquise, et de cet antre s'élança dans Paris et souleva sur son passage des milliers d'apôtres et de croyants. Ce fut une fièvre, un délire, un fanatisme; les capitaux accoururent de toutes parts, s'inclinèrent devant elle, et s'empilèrent à ses pieds. Finalement, Spécialité eut tous les succès, tous les triomphes; il ne lui manqua même pas ce qui manquait à Molière... comme nous verrons plus bas.

Spécialité sut d'abord de la Faculté de médecine. Il y eut, et nous avons encore des médecins spéciaux qui ne travaillent qu'une seule maladie. Médecins spéciaux pour les migraines, pour les maux d'yeux, pour les engelures et les cors aux pieds; médecins spéciaux pour les maux de cœur, médecins pour les enrouements, pour les furoncles, pour les clous, pour les indigestions et pour les boutons sur le nez...

Spécialité fut également du barreau de Paris. Nous comptons une foule d'avocats qui s'annoncent sous la rubrique d'une spécialité judiciaire. Il y en a qui ne plaident absolument que les questions de murs mitoyens; d'autres qui se vouent exclusivement à l'examen des cas de récidive en matière de faux-poids, d'autres encore qui ne connaissent qu'une chose : les cir-

constances atténuantes en fait de parricides, fratricides, infanticides et autres écarts d'imagination. M''', avocat fort distingué, n'a jamais étudié que les brevets d'invention, et la manière de s'en servir.

Spécialité entra ensuite à l'Académie des Sciences avec M. Flourens, voué à l'étude spéciale de la phthisie pulmonaire des canards et des poulets.

Spécialité pénétra dans l'Académie des Inscriptions, à la suite de plusieurs mémoires de M. Stanislas Julien sur l'interprétation du welche et du charabia, patois primordiaux dont quelques traces se retrouvent encore dans les romans de M. le vicomte d'Arlincourt.

Spécialité fut de la police secrète avec M. Vidocq, dont l'écriteau charmait les yeux et l'esprit dans le passage Vivienne. Cette spécialitélià est présentement sous clef.

Spécialité sut nommée député en la personne de M. Ganneron, de M. Taschereau, de M. Piscatory, de M. Remilly, et d'une soule d'autres honorables qui ont chacun la spécialité d'une plaisanterie plus ou moins annuelle et amusante. M. Bugeaud, par exemple, avant qu'il sût soldat-laboureur, avait la spécialité du coq-à-l'âne, et M. Dupin partage toujours avec M. Sauzet la spécialité du calembourg.

Enfin, Spécialité fut de l'Académie française! Gloire à jamais à l'homme généreux qui lui ceignit le bandeau de l'immortalité! Cet homme incomparable, dont les siècles futurs conserveront la mémoire, est M. de Tocqueville, auteur spécial d'un livre excessivement spécieux sur la démocratie aux États-Unis. M. de Tocqueville n'a jamais fait que ce livre. Mais quel livre!

Que signifient, enfin, ces dix lettres miraculeuses, ce mot spécialité? La question n'est pas
facile à résoudre. Espérons que M. de Tocqueville, dans la prochaine édition du Dictionnaire
de l'Académie, fera donner une petite place au
mot dont il est la chose. Jusque-là, spécialité
sera tout ce que vous voudrez, excepté d'être
français. C'est un de ces mots qui naissent, qui
brillent, qui se répandent, mais qui n'ont, au
fond, qu'un éclat passager. On les invente pour
les besoins du moment. Vous avez dans ce genre,
le mot gouvernemental, le mot doctrinaire, le mot
ministériel, le mot constitutionnalité, et beaucoup
d'autres. Dans vingt ans, ce sera de l'hébreu.

Spécialité, si je ne me trompe, est née industriel. Si, plus tard, elle est devenue savant, orateur, homme d'état et autre chose, c'est que nous vivons à une époque essentiellement remuante; d'autres diraient progressive. Pour bien comprendre le mot, il faut donc le prendre à son origine. Dès l'instant qu'on reconnut que la division du travail était favorable à la production, on étendit ce crytère des produits de la main-d'œuvre aux principes du négoce. On

ne fit qu'une seule chose pour la mieux faire, on n'étudia qu'une seule branche pour la mieux savoir, enfin, on ne vendit qu'un seul article, pour le mieux vendre. Or, ce sut cet article qui prit le nom de Spécialité...

Les spécialités du commerce parisien s'étendent à l'infini. Dans nos passages, dans nos bazars, dans nos rues les plus belles, dans nos cités les plus riches, vous voyez resplendir de somptueux étalages reflétés par des panneaux à glaces, ombragés de tentures de soie, groupés avec un art et une entente des couleurs qui ne se rencontrent qu'à Paris. Les passants s'arrètent in volontairement devant ces curiosités charmantes, ces objets d'un luxe raffiné, même devant ces choses d'une destination plus humble qui empruntent je ne sais quelle séduction, quel élégant prestige au goût avec lequel on les présente aux yeux.

Ce qui distingue la spécialité du commerce vulgaire, c'est que celui-ci se trouve partout, se fait sous toutes les zones habitables, depuis Kiang-Ning sur le Kiang-Hu jusqu'à Pontoise, en passant par la rue Saint-Denis.

Mais franchissez le rayon qui part de la rue Vivienne, s'étend à la rue Richelieu, touche aux boulevarts, pénètre dans la Chaussée d'Antin, et il n'y a plus de spécialité. La spécialité parisienne ne peut avoir, ne doit avoir qu'un élément, c'est le luxe. Otez-lui les larges trottoirs,

les portes-cochères, les balcons et les cariatides, reléguez-la dans une rue boueuse, sous un auvent obscur, éclairez-la à l'huile, et la spécialité mourra. Qui dit spécialité, dit nécessairement élégance. Bien entendu qu'il n'est pas ici question de la spécialité de M. Flourens pour la pathologie volatile.

Nous avons fait connaissance avec les caractères généraux de notre sujet; pénétrons maintenant dans les détails, et décrivons, miracle à miracle, toutes les merveilles du commerce parisien, en tant qu'il ressort de la spécialité.

Lequel choisirons-nous d'abord? Susse, Duvelleroy, Marion, Durousseau, Monbro, voilà tout autant de gloires qui marchent d'un pas égal. Cependant, pour peu qu'Hoffmann eût visité les galeries-de Susse, l'imagination fantastique du buveur de Dresde aurait donné tout de suite le premier rang à ce musée, unique peut-être dans le monde entier. Je ne sais quel rêve étrange il eût senti s'agiter à la vue des trésors entassés dans ces magasins; sans doute il cût doué de mouvement et de vie cette foule de statuettes, de figurines, de groupes, de sculptures capricieuses, portraits sérieux ou grotesques, poétiques ou spirituels de toutes nos célébrités contemporaines, mèlés à des plâtres, dont l'inspiration remonte à d'autres temps, d'autres costumes, et tous formant un ensemble inoui, une sorte de poëme inconnu où

les siècles évoqués semblent apparaître en se donnant la main. lei le ciseau d'Antonin Moine a reproduit les traits ascétiques de saint Pierre. de saint Jean, de sainte Amélie, demi-dieux chrétiens dont les chiamydes de bure frôlent les épaules ailées de Taglioni, déesse toute païenne. modelée par Barre. Plus loin, que vois-je! M. Thiers, en terre cuite, semble donner le bras à un petit platre tapageur et charmant: Le gamin des barricades! Pour le coup, le hasard est essentiellement sacétieux... Ici, c'est un Charles Ier, de Marochetti, une Chasseresse, de Pradier, un bénitier Saint-Georges, de Nieuwerkerke, un François Ier, de Gechter. Là, Carlotta Grisi, notre brûlante Carlotta traverse d'un vol rapide le chemin où s'avance Marguerite de Bourgogne, assise sur son palefroi : deux passions incarnées, l'une sangiante et sombre, l'autre souriante et couronnée de fleurs!

Et puis les toiles qui couvrent les murailles! Roqueplan, Gudin, Isabey, Decamps, Dedreux, Dupré, Cabat, Marilhat, Bouterweck, toutes les signatures illustres sont là dans un aussi beau jour, dans des cadres aussi riches, et quelquefois devant des yeux plus experts qu'au Louvre et au Luxembourg. Susse a une spécialité, celle d'être le Mécène du génie, et d'avoir ouvert aux arts le plus beau des panthéons. Mais avant de quitter son palais enchanté, revenons à Hoffmann et à ce ravissant cente qu'il écrivit

un jour sur les joujoux de Nuremberg. Qu'eût-il écrit, qu'eût-il imaginé, grands dieux! dans la chambre aux jouets de M. Susse! Non, jamais fils de suitane ou de calife, jamais enfant protégé par la fée Bimbelotte ne rèva de tant de belles choses et de tant de prodiges amoncelés. Sancho Pança, la Bonbonnière grotesque, le Pere Trinquefort, l'Enfant qui parte, le Danseur de corde, Fanny Eissler, la Poupée mécanique, la Joueuse de piano, la Permission de dix heures, cent drôleries fantastiques, exhilarantes, ingénieuses, enchanteresses! Que vous dirais-je? c'est à rendre un homme enfant jusqu'à la fin de ses jours...

Le Parisien a, pour Susse, une admiration stupésiante. Depuis dix ans, le Parisien passe tous les jours devant les magasins de Susse, et s'y arrête tous les jours avec autant d'onction et de ferveur qu'un lazzarone qui se prosterne devant saint Janvier. Susse ne mettrait à ses carreaux de vitres que des toiles d'embaliagé et des morceaux de brique, que le Parisien les contemplerait éncore avec beaucoup de plaisir; c'est passé dans le sang. Les femmes ont surtout en présence de cette profusion de chinoiseries, de toilettes, de coffrets, de reliquaires, de marqueteries et de cartonnages, des mouvements et des regards d'une rare concupiscence. Un de nos amis s'est posé ce problème qu'il n'a pas osé résoudre:

- « Une femme très vertueuse étant donnée » avec un homme laid, mais généreux, qui la
- » courtise, on demande combien de fois la
- » femme farouche passera devant Susse au bras
- » de l'homme laid, avant de trouver qu'Esope
- » vaut bien Antinoüs? »

Au surplus, retenez bien ceci, que la spécialité de Susse n'est pas la seule qui provoquerait une semblable équation. Il en est une autre... Mais avant de pénétrer dans ce sanctuaire de presque toutes les fourheries de la femme, il est bon de vous prévenir que nous touchons aux propriétés les plus raffinées et les plus coquettes de la Spécialité; car, sachez-le bien, c'est une fort grande dame, quand elle le veut, rouée comme madame de Parabère, et séduisante comme une fille d'honneur. Laissez-la, je vous prie, chausser ses petites mules, poudrer à blond ses repentirs, et s'embarquer avec vous sur le sleuve de Tendre. Par Cupidon! elle vous fera voir du pays. C'est une commère qui a le pied cambré. La voyez-vous d'ici, rose épanouie dans son peignoir de dentelles, et à demi renversée sur ce galant sopha?..

Le sceptre qu'elle tient à la main est un colifichet qui ne vaut guère plus de queiques centaines de louis. C'est une simple feuille de satin léger, artistement fixée sur une monture de bois de sandai. Le dedans de cette feuille est armée de brins qui la soutiennent, terminés par des bouts de sièche délicieusement évidés. Les panaches, c'est-à-dire les deux supports du bijou, sont découpés comme des points de Malines, et réunis à la tête par des clous en rubis. Les bouts de flèches ont chacun un diamant enchâssé dans l'évidure, et chaque seur découpée dans le panache a également pour corolle une rose de la plus belle eau. Quand les brins s'étendent et que le satin se déplisse, vous pouvez admirer sur le tissu qu'elle recouvre une gouache inestimable. un berger et sa bergère à qui le dieu de Paphos montre dans un tableau magique deux colombes amoureuses. L'Amour est du carmin le plus vif, les cieux sont rose-cendré, l'habit du berger est vert-pomme, et les yeux de la bergère sont gris de perle. Les arbres sont du lilas le plus tendre. et l'effet général est du dernier galant. C'est ce que Boucher a imaginé de plus adorable comme absurdité de couleur.

On a sans doute deviné le nom de mon colifichet?

Et à ce propos, on se rappellera peut-être ce qu'en disait madame de Sévigné : « Je veux bien » gager, en vérilé, que, dans tout l'attirail de » la femme la plus galante et la mieux parée, » il n'y a point d'ornements dont elle puisse

» tirer autant de parti que de son éventail. »

Il est à peu près reconnu aujourd'hui que c'est messire le diable qui a doté la fille d'Ève de l'éventail. Un de nos amis s'occupe en ce moment d'une statistique tendant à prouver que depui 1522, date authentique de l'introduction de l'éventail en France, les loyers ont haussé en enfer de près de cent pour cent. C'est incroyable

M. Duvelleroy, à Paris, est le représentant de la maison Lucifer et compagnie pour la propagation de l'éventail. Il est fort probable que M. Duvelleroy, qui porte ce nom, passage des Panoramas, en porte un autre dans les possessions infernales. C'est du reste un assez bon diable, mais adroit, inventif, et spirituel comme il convient à tout honnète démon. Il est hors de doute qu'il damnerait les dix mille vierges, s'il s'en donnait la peine, rien qu'en déployant à leurs yeux les plumes peintes, la nacre, l'ébène, le citronnier, la laque, l'or et la soie dont il compose ses merveilles. Malheureusement, il a trop d'occupation sur terre.

Au surplus, tous les pères de l'Église conviendront que la Providence, en nous octroyant le libre arbitre, a mis la créature dans les mell-leurs termes possibles pour se damner un peu passablement. La civilisation a cela de très original, qu'elle est d'un calme désespérant à l'endroit de son salut. C'est son genre. Elle pousse même la subversion des idéees au point d'admettre qu'en fait de perdition il n'y a rien de trop coquet ni de trop élégant. Nous nous rappelons à ce propos qu'une grand'mère à nous, une charmante vieille qui portait les coisses les

plus respectables du monde, nous assurait que de son temps un jouvenceau, comme on disait alors, soupirait dix ans aux pieds de sa beauté ( même style ), avant de se risquer à lui prendre la main et à lui baiser le bout des doigts. Je n'ai pas de peine à le croire. Le papier dont on se servalt alors pour écrire une lettre d'amour était gris, raboteux, et laid à faire peur. Il fallait assurément toute la bonne volonté des duchesses de ce temps-là pour se monter la tête au toucher de ces affreux poulets. C'est à se demander comment leurs doigts de rose avaient te courage de s'en accommoder. Ma grand'mère, elle, n'avait pas tant de valeur, et loin de compromettre sa gorge de satin au contact de ces béroïdes écrites sur papier à poivre, elle se dépéchait ordinairement d'en faire des boulettes pour amuser son chat. Mais arriva, sur ces entrefaites, la Providence qui, argumentant du libre arbitre, permit à sa créature d'inventer le papier à la mécanique. Dès lors ce sut sête à Cythère, comme aurait dit notre aïeule en agitant ses coiffes d'un air contrit.

Aujourd'hui l'on est tout-à-sait civilisé. La jeune personne qui reçoit un billet doux est déjà séduite par l'enveloppe. A peine en a-t-elle rompu le cachet, que ses doigts frissonnants palpent un vélin douillet et satiné. Les sens surpris ont aussitôt je ne sais quel avant-goût du ciel... Le chisse du lovelace, toujours sur-

12

184

1

in 1918

1

CHA

St.

1

Z

HE

**5** H

di

l

ų į

monté d'une couronne de comte, brille en lettres d'or ou enlacé dans d'ingénieux emblèmes; les tranches sont dorées', les marges relevées de gaufrures, la pâte du papier a été pétrie dans le benjoin, tout y exhale l'ivresse du luxe et du plaisir, la cire elle-même semble avoir été brûlée sur une cassolette de parfums c'est un conslit de choses douces, embaumées. charmantes, et profondément corruptrices. Bref, je parie que s'il y avait eu un Marion du temps de ma grand'mère, les belles se seraient occupées d'autre chose que d'amuser leur chat. Marion, voyez-vous, est l'homme qui a poussé le plus loin l'épicurisme du papier à lettre. Il a inventé je ne sais combien de merveilles glacées. gaufrées, frappées, satinées, celles-ci peintes à la main, celles-là à reflets prismatiques, ces autres à bordures d'or. Marion est la coqueluche de toutes les Sévignés qui ont quelque prétention à l'élégance. Elles ont mis à la mode d'aller le matin chez lui faire leurs emplettes de bureau. Aussi a-t-il découvert tout exprès pour elles un papier de fée, qui s'appelle, à ce qu'on dit, le fligranecolor! Une femme qui se respecte un peu préférerait demeurer vertueuse toute sa vie, plutôt que d'écrire à son amant sur un autre papier que le filigranocolor. Je suis toutà-fait de son avis.

Et maintenant, avant de continuer, il nous sera permis de preudre une mesure préliminaire.

Il peut se faire que dans notre auditoirese trouve une blonde et pudique fille de la Grande-Bretagne. Si cela est, nous requérons contre elle le huis-clos, et la sommons de nous rendre, en se relirant, la liberté de parole dont nous avons besoin. Elle aura, si cela lui platt, la faculté d'écouter discrètement à la porte. Mais du moins les apparences seront sauvées, et il ne sera pas dit que, sous le ministère de M. Guizot, un Français se sera permis de blesser en quoi que ce soit les plus légères susceptibilités de l'Angleterre. Cela fait, et puisque nous ne sommes plus ici que des esprits forts (je m'adresse à mes autres lectrices ) qui ne craignons pas précisément qu'on appelle les choses par ieur nom, nous alions mettre notre phrase à l'aise et la décolleter un peu. La chemise... ah! mon Dieu, oui, c'est ainsi que cela commence, la chemise donc forme aujourd'hui l'un des spécialités les plus en vogue à Paris.

Il n'y a pas dix ans encore que c'était une très grave circonstance pour une ménagère que de renouveler le linge intime de sa malson. Deux ou trois semaines avant l'événement, la maîtresse du logis prenait des airs pensifs. Quand c'était une jeune mère dont les fils étaient déjà grandets, ce qui n'est pas rare, la pauvre femme se trouvait naturellement en proie aux plus singuliers embarras. Elle se surprenait à jeter des regards furtifs sur l'encolure déjà fort

avancée de messieurs ses marmota, non point de ces regards de mère, regards qui n'ont point de sexe, mais de vrais regards de femme, timides et rougissants. La fille, s'il y en avait une, toisait aussi d'un œil assez équivoque les épaules du papa, et tombait ensuite dans des méditations qui avaient quelquesois le désaut de tourner à la rèverie. Et tout cela, dans quel but? Eh! mon Dieu, dans ce but infiniment simple d'apprécier au juste combien il sallait de mètres de toile pour confectionner les cinq ou six douzaines de chemises dont le chapitre figurait au budget. Ces dames prenaient leurs mesures. Et quand il sallait tailler, coudre les pièces et les assembler, c'était bien d'autres mines! Le papa, qui n'y entendait pas malice, s'approchait des travailleuses, tâtait, vérifiait, et quelquefois critiquait la coupe des endroits les plus scabreux.

« Mais tu n'y songes pas, s'écriait-il, en s'adressant à sa femme qui avait beau lui faire des
signes en lui montrant la jeune personne, non,
vrai, tu n'y songes pas. Tu sais bien qu'il me
faut cela beaucoup plus large d'ici. C'est toujours
par là que tu m'as manqué mes chemises.
Prends-y donc garde une fois; que diable! on
n'est pas un Hercule, j'en conviens, mais enfin,
l'on n'est pas non plus un mirmidon... En bien!
c'est comme pour ces enfants, tu te figures
bonnement qu'ils ne grandissent pas, qu'ils ne

grossissent pas, mais vois donc, biche, c'est à n'y pas fourrer ma tête, à moi, et tu veux que ces enfants y mettent...» Heureusement que les yeux de la dame devenaient tellement expressifs, que le bonhomme finissait par comprendre que la jeune fille n'avait pas absolument besoin de savoir ce que ses frères devaient mettre dans leurs chemises.

Aujourd'hui, ces scènes d'intérieur ont presque tout-à-sait disparu, et les choses, qu'on nous permette l'expression, se passent beaucoup plus britanniquement. Les hommes vont chez Durousseau prendre mesure pour leurs chemises, comme ils vont chez Staub prendre mesare pour leurs habits. Durousseau, lui, qui n'a pas autant de ménagements qu'une femme à garder envers lui-même, y met, il faut le dire, beaucoup plus de conscience et d'exactitude que nos jeunes matrones. Il en résulte que nos chemises ne ressemblent plus à des sacs disgracieux, fort discrets, fort chastes, à la vérité, mais fort ridicules. Et puis qu'est-il arrivé? c'est que Durousseau, en créant, pour lainsi dire, sa spécialité, a mis à la portée de tout le monde ce luxe jadis si rare, et cependant si recherché du linge élégant et riche. Durousseau, ou autrement dit le chemisier des Princes, car il a charge à la cour, recoit non seulement chez lui la nichée nouvelle de notre aristocratie. laquelle, comme on sait, emploie tout l'esprit

de ses écas à restaurer jusque dans les denteiles et le point-arrière du jabot, les saines traditions du passé; mais il est aussi et surtout une providence pour le commis à douze cents (rancs, invité au bal chez son ches de division, et qui n'a dans sa garde-robe que les chemises de famille, les sacs dont nous parlions tout à l'heure; car pour dix ou quinze francs, pour moins encore, il pourra savourer le plaisir d'ajuster son gilet de piqué sur du linge aussi fin, anssi frais, aussi régence que celui de M. Anatole, ce sat de surnuméraire qui est fils d'un général, et qui vient au ministère avec des éperons. Et c'est bien quelque chose.

Du temps qu'il y avait encore des peintres d'attributs, ces honnètes artistes avaient pour coutume invariable de représenter l'humanité sous la forme d'un serpent qui se mordait la queue. Indépendamment de la simplicité philosophique de cette figure, nous lui trouvons pour surcroît de mérite celui d'ètre à deux fins, c'està-dire de peindre l'Humanité d'abord, et la Mode ensuite, car si jamais divinité se mordit la queue (dans le sens allégorique de l'expression), c'est bien certainement la Mode, pour qui il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hormis ce qui est vieux. Sans remonter très haut. nous voyons que dès la fin du xviii. siècle Paris comptait un grand nombre de marchands, dits brocanteurs, qui faisaient commerce de

vendre la plépouile des époques antérieures, et qui édifiaient des fortunes considérables en profitant de ce goût déjà fort prononcé de la mode pour tout ce qui était passé de mode. Celui de ces marchands qu'on pourrait appeler le Monbro de son époque, car il s'était acquis une réputation européenne, qui n'avait pas de rivale dans ce genre, était un nommé Ledoux. Tout ce que Paris renfermait de jeunes seigneurs, de femmes de qualité, d'artistes et même de savants, accouraient en foule dans ses magasins. Le duc d'Orléans, père du roi actuel, était un des visiteurs les plus assidus de Ledoux, et lui fit des achats considérables dont quelques traces se voient encore au Palais-Royal.

En héritant de ce goût de nos pères pour la Curiosité, nous l'avons, nous ne dirons pas perfectionné, mais complété. Non seulement nous recherchons les meubles et les objets anciens. mais nous empruntons à ces reliques du passé, des modèles pour nos mobiliers modernes. Le seul marchand de curiosité qui ait aujourd'hui une vogue de haute volée, et qui soit réellement versé dans la science profonde de l'archéologie, Monbro, en un mot, entretjent plus de cinquante ouvriers sans cesse occupés à remettre en honneur le siècle de la Renaissance, cejui de Louis XIV et de Louis XV, par des imitations du passé. Quand on donne à ses travaux une semblable portée, ce n'est plus la mode que l'on encense, c'est l'art que l'on glorifie.

Monbro a un musée d'antiquités et d'anciennelés qui, à lui seul, illustrerait une grande ville. Les étrangers qui débarquent à Paris sont presque aussi curieux de ses galeries que de l'entrepôt de Versailles. Je ne sais même s'ils ne lui donnent pas la préférence. Ce qu'on pent affirmer, c'est que bon nombre des gres bonnets de la fashion connaissent, à une merveille près, tous les trésors de Monbro, et n'ont pas encore songé à aller voir les salles de Constantine, pour lesquelles l'administration du chemin de ser a tant salt de réclames. On va chez Monbro. comme au xviii. siècle on allait chez Ledoux, et une semme de quelque valeur tient pour indispensable de dire, au moins une fois la semaine : « Je viens de choisir des vases et de la » rocaille chez Monbro. »

Qu'on ne croie pas pourtant que Monbro soit de ces favoris de la vogue qui ne daignent sourire qu'aux plus grands noms et aux pius grosses fortunes. Monbro est bien trop artiste pour ne 
pas aimer et protéger tous ceux que l'art fait 
vivre. L'amateur modeste, mais qui a plus de 
goût que de richesses, a chez lui ses grandes 
entréos, et trouve là toutes les facilités imaginables pour concilier ses désirs avec son budget.

Mais il nous faut songer à clore cette revue qui pépasserait toutes limites si nous la voulions complète. Bornons-nous donc à un dernier croquis.

Voyez-vous ce monsieur qui descend d'une

citadine à l'angle d'une rue déserte? Après les contestations d'usage avec le cocher, ce monsieur s'achemine en longeant les murailles et en partageant sa sollicitude entre les soins qu'il prend pour dissimuler sa démarche et les précautions nécessaires à la propreté de sa chaussure, Enfin, vous le voyez entrer brusquement dans une maison de singulière apparence. Il glisse un nom presque à l'oreille du concierge, et monte au premier étage aussi rapidement que le lui permettent ses petites jambes et ses cinquante printemps. Il sonne, on lui ouvre, et après quelques paroles échangées à voix basse, on le fait entrer dans un boudoir dont le luxe fatigué nage dans un jour douteux. Ce monsieur, comme nous venons de le dire, touche à la cinquantaine, il porte des cheveux blonds artistement bouclés, un gilet blanc semé de fleurs bleues, un vieil habit neuf et des pantalons un peu courts à dessous de pied.

Après un quart d'heure d'attente, que le monsieur a employé à se regarder dans la glace et à passer la main dans ses cheveux avec une précaution suspecte, la porte du salon s'ouvre discrètement, et une semme paraît. Le monsieur exécute aussitôt une soule de salutations toutes plus galantes les unes que les autres, à quoi la dame répond en prenant place sur une causeuse. Le monsieur, qui se décide à en sinir avec ses politesses, imite la dame dont il se rapproche par quelques mouvements préparatoires, aun

de pouvoir parier avec tout le mystère désirable. Le mousieur commence alors par une petite toux d'émotion...

La conversation qui s'engage n'est pas précisément du ressort d'une plume qui fait, comme la nôtre, profession de pruderie. Disons vite, cependant, pour ne pas laisser gaioper trop loin l'imagination du lecteur, qu'entre le monsieur et la dame, il ne s'agit que du bon motif. La maison où nous sommes est le siège d'une entreprise de mariages... au plus juste prix, dont la dame est directrice-gérante. On y fait pour Paris et la province, et même pour l'étranger. C'est une maison montée en ce qu'il y a de mieux, et où l'on trouve à toute heure un assortiment de sujets très bien confectionnés.

Les épouses qui sortent de l'établissement sont garanties bon teint pour un an, et même da-vantage, si l'on consent à y mettre le prix.

On en a de tout âge, depuis trente à cinquante ans; on en a de blondes, de brunes, de rousses et de jaunes; on en a de passionnées, de sentimentales, de froides, de pétulantes, de douces, d'ingénues et de romanesques. Si même on désire une Muse, on peut la fournir à des conditions très raisonnables. Enfin il y a les articles de choix et les articles courants, les épouses de belle venue et les épouses de camelote; mais les unes et les autres sont comme les gants à vingtneuf sous: on est tenu de les acheter sans les essayer.

Ces maisons de confiance, pour l'établissement des femmes un peu pressées par l'âge ou par les circonstances, marient dans tout Paris, comme nous avons eu l'honneur de vous le dire, et à tous les arrondissements de la capitale indistinctement. Les prix se modifient selon l'arrondissement. On fait à des conditions douces et faciles pour les quartiers pauvres et nécessiteux. On accepte des réglements à trois mois ou fincourant pour les quartiers de négoce, et l'on s'en remet à la générosité de l'amateur dès qu'il s'agit de la rue Notre-Dame-de-Lorette ou de la rue Saint-Lazare.

Nos lecteurs de la province prendront peutêtre ce qui précède pour une plaisanterie d'un goût fort discutable. Nous leur abandonnons volontiers la question de goût, mais le fait est vrai, le fait existe, et la quatrième page des journaux, cette quatrième page toujours si chaste et si modeste, est à même d'en fournir la preuve. Feuilletez le Siècle et le Journal des Débats, et vous trouverez concurremment avec les annonces du docteur Charles Albert et de l'abbé Châtel, l'annonce des maisons de mariages. Ces trois dernières spécialités donnent assez la mesure de ce que Paris est en état d'offrir commecivilisation progressive et comme affranchissement des idées.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

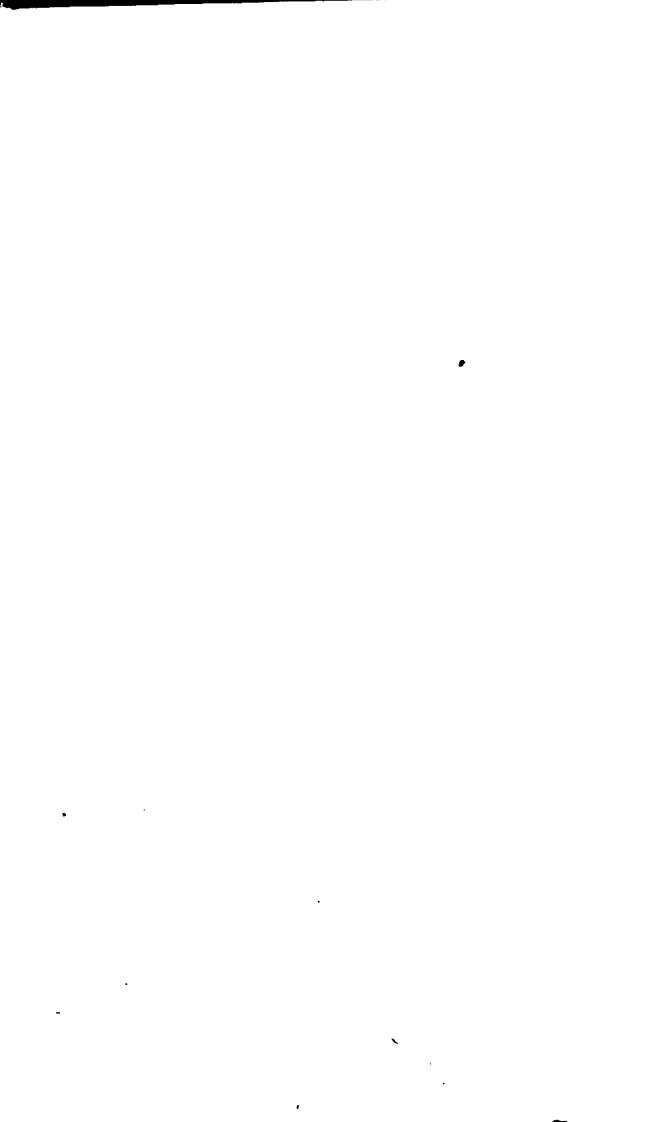

## TABLE

## DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| CHAP. I. Les artistes           | • | • | • |   | • | 5         |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| II. Les grisettes au spectacle. |   | • | • | • |   | 44        |
| III. Une loge d'actrice         |   | • |   | • | • | 24        |
| IV. Le bal de l'Opéra           |   |   |   | • |   | 46        |
| V. Une famille dans le peuple   |   | • | • | • |   | <b>59</b> |
| VI. Les tables d'hôte           |   | • | • |   |   | 67        |
| VII. Restaurants et gargotes .  | • |   | • |   | • | 86        |
| VIII. Le marché des innocents.  | • |   |   | • |   | 447       |
| IX. La Rotonde du Temple.       | • | • | • | • |   | 139       |
| X. Les spécialités parisiennes  |   | • | • |   |   | 166       |

FIN DE LA TABLE.

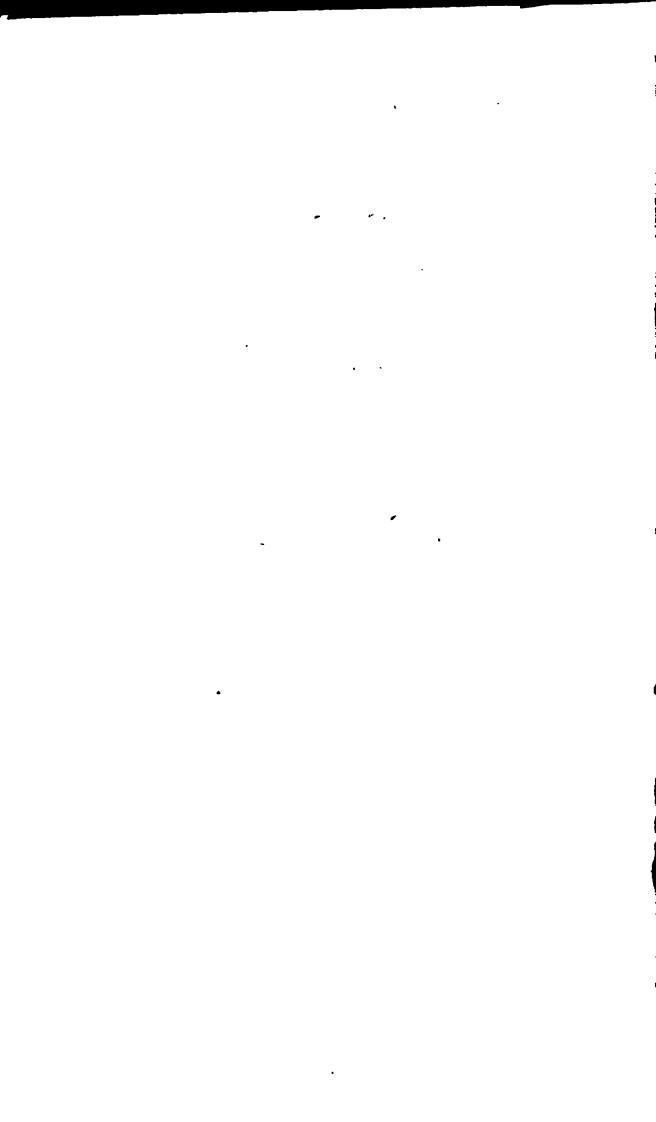

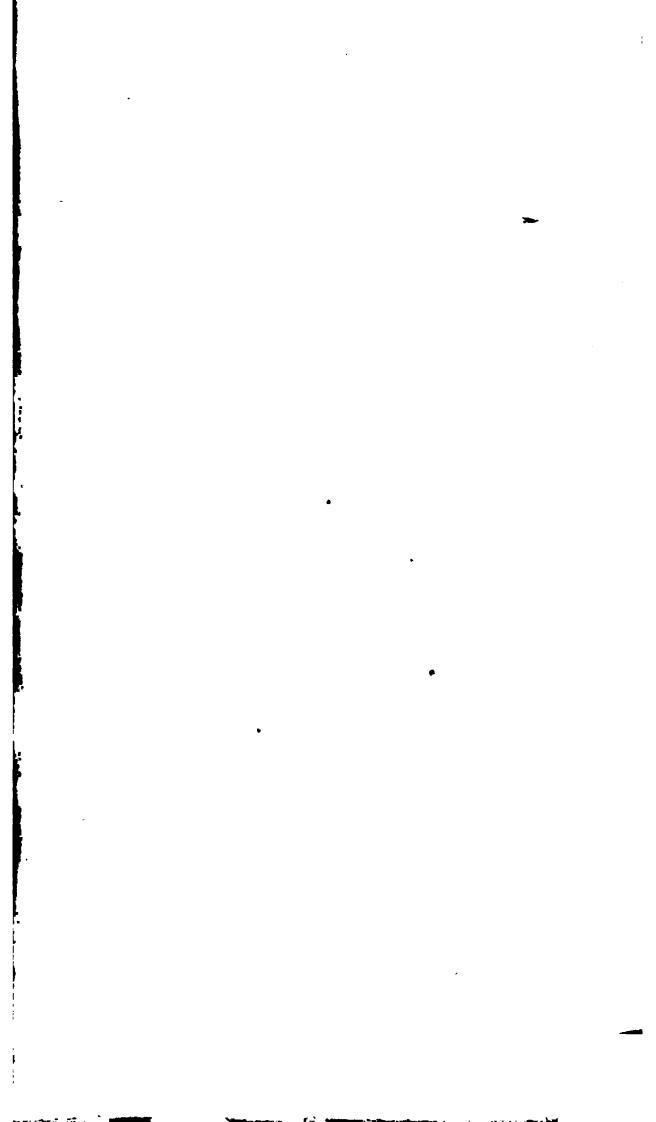



## OUVRAGES PARUS:

| La Femme, le Mari et l'Amant.        |     | _   |   | 4  | Tol.  |
|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| Un Tourlourou                        |     |     |   | 4  |       |
| Moustache                            |     |     |   | _  | 30    |
| Le Coen.                             |     |     |   | 4  | 13    |
| Un Jeune Homme charment              |     |     | - | 4  |       |
| Time                                 | •   | •   |   |    | 13    |
| Zisine                               | •   |     | • | ā. | 3)    |
| La Maison blanche                    |     |     |   | 5  | 34    |
| L'Enfant de ma Femme                 |     |     | • | 2  | 33    |
|                                      |     |     | _ | 4  | "     |
| La Jolie Fille du Faubourg           |     |     | * | 4  | -     |
| Sour Anne.                           | •   | •   | • | _  | 17    |
| La Laitière de Monfermeil.           |     |     |   | 5  | 13    |
| Georgette, ou la Nièce du Tabellion. |     |     | • | 4  | 19    |
| L'Homme de la Nature et l'Homme      |     |     | • | 5  | 10    |
| Mon Voisio Raymond                   |     |     | - | 4  | les . |
| Gustave, ou le Mauvais Sujet         |     | •   | - | 3  | 17    |
| La Pucette de Belleville             |     |     |   | 4  | 13    |
| Un Bon Enfant                        |     |     |   | 4  | 10    |
| Madeleine                            |     |     |   | 4  | 39    |
| Jean                                 |     |     |   | 4  | 10    |
| André le Savoyard                    |     |     |   | ð  | 38    |
| L'Homme aux trois Culottes           |     |     |   | 4  | 19    |
| Un flomme à marier,                  |     |     |   | 1  | 30    |
| Petite Tableaux de Moours            |     |     |   | 8  | n     |
| M. Dupont, ou la Jeune Fille et sa   |     |     |   |    | 10    |
| Frère Jacques.                       |     |     |   | 4  | 33    |
| Ni jamais, ni toujours.              | •   | •   | - | 4  | n     |
| Moure Parisiennes,                   | ٠   | •   |   | 4  | 10    |
|                                      | •   | •   | • | 7  |       |
| Contes en vers.                      | 61  |     | • | 1  | 19    |
| Jenny, on les trois Marchés aux      | 616 | urs | • | _  | 10    |
| Ce Monsieur!                         | •   | *   | • | 4  | •     |
| La Grande Ville                      | •   | •   | • | 5  | 33    |
|                                      |     |     |   |    |       |

119 vot.

. . • • ş • • •